## M. Michel Debré sélève contre le cretaur à une République des partis

M. Vanier Charact d'Estaine Canill. The pro-M. Fundry Laborator is seen Dated, the seen and a second of the Contract of th Marie Paris 10: 1 cor a repair to the first from the contract of the contract Memorial of the South south of Congress of the Congress of the

The second and the second in which the second is the second in the secon ermenten er ernape de la feit-是这样的影響。 特别特别的对象人对约26 · 是一个多种的形式。 TO WHAT IMPOUR OF TANKER the costs assessment of a the things are a state of the same of Man them is the opposite the Shifte hillers was rectice or and of the transfer of the same of BERGE SE SE SHOW SHOWED ALL WA L'YE ME ASEAN THE O the regulation die estat die bestige de estadores lastireix de cia, abaix 44 ACT 443 CHAINTEN 1974 A. CC. 作品は「大学の でき 「たまれた安かい」という。 ままたさ

#### ce au Proche-Orient des propositions américaines

MARIEMAN SELVED BEST TOTAL CONT. taine de la historie de Sale d'élable. WE wonder the Processions on sever · dermanderen bisa proposition de 松布 经现在分类的 海峡 拉尔 经决定证明 经 the state of the management of the property of tively lightly also produced the space exclusive

AS PERSON OF MEN STORY AND GROWN . THE TAXABLE PARTY . THE PARTY . SHOPE BUTTER BUTTERS AND LAND OF THE there is a some freezing the term for and demandate daried in gerrer . he . . is a major that their the field with the little THE RESIDENCE OF STREET, SALES AND STREET WITH THE PARTY OF THE PARTY the rate see site. The first state and there THE STREET AND THE STREET AND THE

MPH 3054

THE REMAINS OF STREET STREET, I The Will Address and the same with where the first of the state of the state of the state of the first that the firs 1967年 1867年 在 1968年 200 日代教育教育 The Contract of the Contract o

## DECIDE DE PARTE LAMPAGNE POUR LES RECTIONS

An Pakestan

Surgest grant town of the particular appropriation to the transfer of the Mariana in the market for the a congress of the contraction of the contraction of Bartolina and and the market in the 医血栓物学 管 医 对正式,在各种种种 Bergeren, ambenden bie gefentellen an ...

"沙" 建水流 " THE PARTY SELECTION OF THE PARTY AND THE PAR at their the big program bed some by COLUMN TO THE CARLOTTE CONTRA The last free through the second come can THE BUTTON . SOME ABOVE. SALES CO. grandite, gand trad garges of 1991 a where where we were the following to the material a single total and a single total in determine apprehent to talk

#### IA . MAYOU . ATTACKE IN CLASS CALL

Committee the Rocks is Martin Maritingly the Winds I was not to be Emphasia of Emphasians of the dem wife in manne den Raben if til Brenter bier bie Gebenterbeiten eine b gegenfelige dem einfremmennen es ab ... def ig ... ... A garden depresent to whilehouse a fact which والمراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع marie, dem Mireting Capital year begreen a worder state of the second in the second of the second The spinister of the same of the same into the second second PARAMETER OF THE PROPERTY OF Marine de la virgation des soushousehold E to be the green of planter for trains are in a THE PERSON NAME OF PERSONS ASSESSED. where the property of the world the state of the s Market and the second s CANADA I DE MEN PER TON warding the top off the sept guiding the same - and same at our stellers . French and they to the first the property Companies and Prince Comments and the

## Vague de licenciements et d'arrestations après la grève du 19 juillet

AU PÉROU

LIRE PAGE 4

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur: Jacques Fauyet

1,50 F

1 DM , Autriche, 17 sch. ; Beigiger

5. RUE DES ITALIENS 75427 PARIS - CEDEN 69 C.C.P. 4207-23 Paris Telex Paris nº 630573 Tél. : 246-72-23

#### BULLETIN DE L'ÉTRANGER

#### Fronts renversés à Belgrade

L'accord conclu à Belgrade pour la reprise à l'automne de la conférence Est-Ouest sur la sécurité et la coopération en Europe (les trente-cinq délégations corrigent ce vendredi les « fautes de frappe et d'orthographe ») est, dans son genre, un chef-d'œuvre : les Soviétiques acceptent que soit dit par quelqu'un d'autre (le président de séance) ce qu'ils se refusent à dire eux-mêmes : les Occidentaux acceptent qu'un terme soit indiqué pour la prochaine conférence à condition qu'il ne soit pas impératif; tout le monde est d'accord pour qu'un document final conclue obligatoirement la nouvelle session de la C.S.C.E., même s'il ne dolt rien exprimer de positif ; la notion de consensus, support de tout l'édifice, a été poussée à l'extrême : le refus d'une seule délégation d'arrêter la discussion suffira pour qu'elle l'aélien, M. Menahem Begin, dont se prolonge... du moins en prin- la la « centrale » des fedayin.

Tant de subtilité suscitera l'ironie. Que restera-t-il de ce déploiement d'astuces quand seront discutées au fond les grandes questions à l'ordre du jour, puisqu'il ne s'agit de rien de moins que la guerre et la paix. la coopération entre les nations, les droits de l'homme, la liberté de l'Atlantique à l'Oural et

A l'origine de la C.S.C.E., il y a vingt-trois ans, les Soviétiques voulurent faire entériner par l'Ouest la division de l'Allemagne et les frontières de l'Europe de . . . !Est. Les années ont passé et le « statu que » a été reconqu de diverses manières. Moscon tenalt . néanmoins à une consécration solennelle. Les Occidentaux en profitèrent pour imposer leur fameuse c troisième corbeille ». qui, sous couvert de libre circulation des hommes et des idées, contient les droits de l'homme

> Avec la signature de l'Acte \_ final d'Helsinki, en 1975, les Soviétiques touchérent au but et empochèrent leurs dividendes. Après un succès apparemment obtenu à si bon compte, ils étaient prèts à poursuivre sur leur lancée et à organiser toute l'Europe sur les « suites » d'Helsinki. Les Occidentaux, méliants et complexes, ignorant encore ce que rapporterait leur pari, craignant d'avoir lâché la proie pour l'ombre, firent d'abord la fine bouche. La seule « suite » qu'ils acceptèrent fut le rendez-vous de Belgrade.

Aujourd'hui, les fronts sont renversés. A la réunion préparatoire. les Seviétiques se sent évertués à couper court à d'autres « suites » contraignantes. Ils ont tenté de noyer les groupes de travail dans les séauces plénières pour éviter qu'un bilan ne soit systématiquement établi, et des étapes sutures clairement préparées. Ils ont surtout cherché à empécher que la conférence qui débutera en octobre ne s'éternise et ne se perpétue. Quelques discours, quelques séances très formelles, et que chacun rentre chez soi. Tel fut, sur les bords de la Save, le mot d'ordre du Kremlin. Les Occidentaux, en revanche, s'efforcèrent, avec quelque succès, d'organiser une conférence structurée, qu'aucun terme préétabli n'interrompe prémainrément. Mieux encore. ils obtinrent qu'un tel exercice paisse se renouveler.

Ce qui s'est passé à la rénaion préparatoire devraît rassurer ceux qui se demandent si la C.S.C.E. n'a pas été un marché de dupe. Si elle n'avait aucun effet sur le vaste territoire où, de l'Oder à Vladivostok, la prépondérance de l'U.R.S.S. est reconnue, pourquol les Soviétiques se seraientils si résolument employés à la neutraliser.

Avec quelques observations marginales — l'écart entre les diplomaties de Bucarest et de Moscou, l'intérêt grandissant de l'Allemagne fédérale pour les relations avec l'Est, le retour actif de l'Espagne sur la scène internationale. — tel fut l'enseignement des discussions de Beigrade.

## Echec pour M. Vance au Proche-Orient | La prolifération nucléaire

#### Damas rejette implicitement les propositions égypto-américaines

M. Cyrus Vance est arrivé, ce vendredi 5 août, silion « des avantages qui nous échappent à Amman. A Damas, la veille, il avait subi un échec, le premier de cette tournée au Proche-Orient, consacrée à lavoriser la reprise des négociations israélo-arabes. Le président Assad, après un long entretien avec le secrétaire d'Etat, a, en effet, implicitement rejeté la proposition égyptoaméricaine tendant à créer un « groupe de traveil » israélo-arabe chargé de préparer la réunion de la contérence de Genève.

Tout en affirmant que la Syrle et l'Egypte étaient d'accord « sur tous les problèmes essentiels », le président syrien a précisé que les Egyptiens avaient certainement vu dans cette propo-

Le président Assad n'a pas « groupe de travail » fonctionvoulu endosser la responsabilité de l'échec de la mission de M. Vance. En laissant entendre qu'il ne s'opposerait pas à la constitution d'un e groupe de travail > formé des représentants de l'Egypte, de la Syrie, de la Jordanie et d'Israël - s'il obtenait l'assurance que l'O.L.P. serait associée, le chef de l'Etat syrien n'a fait que renvoyer la balle dans le camp du premier ministre is-Il ressort des déclarations du président Assad que son refus

est fondé sur deux considérations

■ La Syrie ne peut se permettre d'amorcer une négociation qui ne prévoirait pas la restitution aux Arabes de la Cisjordanie. Elle accepterait, à la rigueur, que les représentants de M. Arafat ne participent pas atix tractations préliminaires, si elle recevait l'assurance que M. Begin était disposé à renoncer à son projet du « Grand Israel ». Or. toutes les déclarations officielles faites à Jérusalem indiquent que le dirigeant du Likoud est non seulement résolu à conserver la Judée et la Samarie, mais aussi à y intensifier la colonisation juive. Telle serait la veritable raison de l'opposition de

avec l'O.L.P. ● La Syrie ne veut vas d'un

M. Begin à toute négociation

 L'objectif étant une rencontre arabo-israélienne. pourquoi donc remplacer Genève par un groupe de travail », a-i-il dit. Notre envoyé spécial à Damas estime toute-

tois que le refus du président Assad n'est pas délinitit et pourrait être remis en cause si M. Vance obtenait, lors de son prochain séjour à Jérusalem, des assurances au sujet d'une éventuelle participation des Palestiniens à la conférence de Genève. Les milieux proches de l'O.L.P. dans la capitale syrienne sont convaincus que le secrétaire d'Etat américain ne pourra rien oblenir de - décisif - des Israéliens.

man au projet égypto-américain nant sous la seule égide américaine et qui se substituerait à la conférence de Genève. Un tel développement aurait comme effet d'exclure de la négociation deux précieux alliès dont disposent les Arabes : l'ONU et TU.R.S.S., lesquelles sont associées de plein droit à la conférence de Genève, et qui insistent pour que les diverses résolutions des Nations unles, peu favorables aux thèses et aux interprétations israéliennes, soient pleinement appliquées. Le président Assad ne veut surtout pas susciter le mécontentement de l'Union soviétique qui fournit à la Syrie outre son soutien diplomatique Dans l'absolu, Damas aurait souscrit volontiers à la proposi-

de M. Vance ne pourrait conduire gagner du temps et éviter une dangereuse impasse pour tous les régimes arabes. Cependant, la Syrie estime de toute évidence qu'il est plus hasardeux d'entretenir des illusions que de dresser Le refus du président Assad risque cependant d'avoir de serieuses répercussions. Il est probable que l'allié du chef de l'État

une attitude analogue. Le souverain jerdonien n'a rien à gagner. d'un projet qui le prive d'ores et déja de tout espoir de récupérer la Cisjordanie.

L'opposition de Damas et d'Am-

syrien, le roi Hussein, adoptera

des armements modernes.

un constat d'échec.

tion égypto-américaine dont le

principal objectif paraît être de

pourrait alors conduire le president Sadate à se ranger à l'avis de ses pairs. Il a annonce. des mardi dernier,f à la suite des entretiens avec M. Vance, qu'il n'accepterait jamais d'engager avec Israël des négociations bilatérales et, encore moins, de conclure une paix séparée. La presse de Damas comme celle de Tel-Aviv, estimait jeudi que, dans ces conditions, une nouvelle guerre au Proche-Orient paraissait inévitable. Le Jerusalem Post et Maarir affirmajent que des négociations sur la prorédure se déroulant sans un accord minimal sur le fond du problème étaient vouées à l'échec. Si un conflit armé paraît exclu dans un proche avenir - en raison de la faiblesse militaire arabe

qu'à une situation explosive. ERIC ROULEAU.

-- l'échec définitif de la mission

#### Paris désire que Moscou participe aux «discussions techniques» souhaitées par Washington

La France acceptera de participer au « programme international d'évaluation du cycle du combustible nucléaire. Cette décision a été prise, jeudi 4 août, à l'Elysée, au cours d'une réunion du conseil de politique nucléaire extérieure (nos dernières éditions du 5 août).

L'idée de ce - programme - avait été lancée en mai dernier, à Londres, par le président Carter. Il permettrait, grûce à des discussions techniques, de déterminer si de nouvelles mesures pourraient être prises, notamment contre la prolifération des armes nucléaires.

M. Louis de Guiringaud a précisé en fin de matinée que ces discussions devraient être ouvertes à - toutes les puissances intéressées, et notamment à l'U.R.S.S. - Selon le ministre des affaires étrangères, les conclusions qui en seraient tirées - pourraient faire éventuellement l'objet d'un traité international ..

tallations.

Le souci d'éviter la dissémination des armes atomiques n'est pas nouveau : il y a longtemps qu'à l'instigation, en partieuher, des membres du « club nu- avec la signature, en 1968, du cléaire » des dispositions ont éte prises pour freiner le détourne- (T.N.P.) qui, tout en garantis-

ment à des fins militaires des techniques nucléaires civiles. C'est dans cet esprit, notamment, que les Nations unies ont crée, en 1957, une agence spécialisée, l'Agence internationale de l'énergie atomique (A.I.E.A.), dont le siège est à Vienne : le rôle de cet organisme est tout à la fois d'aider au développement de l'énergie civile, particulièrement dans les pays moins favorisés, et de participer, grace à un corps de que ques dizaines de contrôleurs. et par le biais d'accords bilaté-

renforçait encore le rôle de l'agence de Vienne. Mais ce traité a vite montré ses limites et la liste des pays non signataires est significative. Y figurent notamment : l'Argentine, le Brésil. Israël. l'Inde et le Pakistan, En 1974, le T.N.P. faisait définitivement preuve de

> son insuffisance, avec l'explosion de la bombe indienne, fabriquée avec du matériel livré tout à fair « légalement » par le Canada. Des lors, il fut clair que la lutte contre la prolifération devait prendre d'autres formes : dans le courant de 1975, des représentants de sept pays exportateurs de technologie nucléaire -Canada, France, Etats - Unis, Grande-Bretagne, Japon, Union

raux, à la surveillance des ins-

avait franchi une nouvelle étape

sant aux parties le libre accès à

la technologie nucléaire civile.

La lutte contre la prolifération

soviétique et République fédérale d'Allemagne — tiennent plusieurs réunions secrètes à Londres. XAVIER WEEGER.

(Lire la suite page 7.)

#### La loi sur la toxicomanie pourrait être modifiée

# estime Mme Pelletier

(Lire nos informations page 12.)

#### OPERA SI, OPERA NON Au contraire, 40 millions ont été par FRANCOISE GIROUD

tend pas compromettre par un chan-

Depuis le jour de 1973 où Jacques Duhamei, ministre de la culture, donna carte blanche à Rolf Liebermann pour rendre vie, public et prestige à l'Opéra de Paris, tout a élé dit et le contraire sur cet homme impérieux, difficile et munificent. On no l'avait pas encore accusé.

cependant, d'avoir tué quelqu'un. Tout luste l'Opéra lui-même. Sous le

En se donnant la mort, le 23 fuillet, sans livrer d'explication sur les raisons de son geste, Jean Salusse, président du conseil d'administration de la Réunion des théâtres lyriques nationaux (R.T.L.N.) s'est lui-même enseveli dans un silence qu'il eût certainement respecté s'agissant d'un autre. Osera-t-on dire de surcroît qu'un haut fonctionnaire, et de cette dimension, ne se suicide pas pa: a qu'il gère un établissement public tumultueux ? Seralt-ce le cas, la fonction publique peupleralt bientôt prématurément les cimetières.

Mais, avant même cet épisode tragique, il n'était rien, touchant l'Opéra, qui ne solt soumis à dramatisation. Ainsi lit-on, dans le rapport de la mission chargée, en juillet 1975, d'enquêter sur la situation de la maison et ses perspectives (1) :

quasi Inconditionnel qui le lie à l'Etat et des succès qu'il a obtenus, n'en des Français.

AU JOUR LE JOUR

Nul ne sera praiment éton-

né d'apprendre que la C.I.A.

a dépensé durant vinat-cina

ans 25 millions de dollars

pour apprendre à contrôler

le cerveuu humain : la C.I.A.

a toujours été follement

A l'origne, l'agence amé-

de la technique du lavage

de cerveau dans les pays de

l'Est : le lavage s'opérait-il

sur planche à laver, par ser-

pillière ou avec savon notr?

Autant de questions passion-

de fil électrique en aignille

de seringue, on en est arri-

Vingt-cing ans plus tard,

nantes à résoudre.

dépensière.

gement de politique la liberté dont il lait dépendre à la lois sa loie de vivre et sa réputation. Tout se passe apparemment comme s'il se souciait pau, pour le prix du sacrifice imposé aux finances publiques, de rétablis durablement la qualité et l'audience d'un des premiers théâtres lyriques at chorégraphiques du monde, (...) Or, s'il apparaissait, apres coup, ce qui ne manquera pas de se produire si on poursuit sur la lancée actuelle. que l'on a brûlé tout ce qui restait

de munițions dans le vieux palala Gamler pour un dernier leu d'artilice à la oloire de celui oui le tire, cette gloire, è supposer qu'elle satisfasse son bénéficiaire, ne saurait suffire au couvernement et aux contribuables. Ton inhabituel dans les rapports d'enquête administratifs, à la mesure de la passion où baigne l'Opéra. Sa subvention est de l'ordre de 130 millions. Celle de la Comédie-

- M. Liebermann, tort du contret bles qui la tinancent sans lamais

Une araignée dans le plafond

Française de 45 millions (2). Personne à ma connaissance n'a jamais suggéré que l'on réduise le nombre ou la qualité de ses spectacles pour épargner les deniers des contribuaaller au théâtre, c'est-à-dire 88 %

vė, à l'Est comme à l'Ouest.

à la conclusion que la meil-

leure lacon de contrôler le

cerveau, c'était de le rendre

On en conclura qu'il faut

être complètement cinglé

pour en arriver là. On aura

raison. Car le problème qui

se pose aujourd'hui, c'est pré-

cisément de savoir comment

remettre de l'ordre dans la

matière grise des mailres de

ce monde et de leurs assis-

tants, qu'un quart de siècle

de recherches intensives dans

tous les secteurs de la domi-

nation a complètement les-

BERNARD CHAPUIS.

récemment dépenses pour rénover la salle, et le ministre de la culture annonce qu'il envisage de mettre à la disposition du Français, la saison prochaine, le Théâtre de Chaitlot dont les frais de fonctionnement sont de l'ordre de 5 millions par an.

Maia la Comédie-Française, sous la sage administration de Pierre Dux. ne fait pas de vagues : le personnéi ne se met pas en grève le jour où lé président de la République es attendu : le directeur du budget au ministere des finances n'est jamais sollicité de combler un délicit imprévu : et si l'on y accueille pattois de grands metteurs en scène étrangers, le répertoire, la troupé. tous ceux qui s'y produisent, fût-ce pour des représentations exceptionnelles, sont Français.

S'agissant de l'Opéra, où le plancher de acène, en penie de 5 %, comme on les construisait à l'époque n'a pas été relait depuis 1875, et dont la mission d'enquête souligne la situation périfleuse — risque de rupture des cintres, d'altondrement du plateau, de décrochage des wagons de décors. — tout se passe au contraire comme si les mêmes contribuables étaient ranconnée par un étranger diabolique, dilapidant leur bon argent en cachets somofueux versés à des chanteurs et des chefs d'orchestre le plus souvent venus d'ailleurs pour touer des

œuvres non Irancaises. J'ai entendu de mas orailles us honorable parlementaire s'offusquer parce que les Noces de Figaro. œuvre d'un étranger — il s'agit de Mozart. - élalent chantées en italien f

Et tout cela au bénétice de qui D'un nombre de specialeurs d'autant plus réduit que les mille cinq cent cinquante-trois places, bonnes ou moyennes, du palais Gamier son vendues à un prix exorbitant, que les hult cents places d'un prix accessible sont mauvalses quand elles ne sont pas aveugles, et que, serait-on prêt à tous les sacrifices, il est plus difficile d'avoir une place à l'Opéra qu'au Parc des Princes pour la Coupe de France de looiball.

(Lite la suite page 13.)

(1) Le Monde a publié, le 25 juillet. un résumé des conclusions de ce rapport, levant ainsi le secret où Il était jusqu'alors tenu. (2) L'Opéra supporte, d'autre part, une charge d'environ 25 millions. ani concerne exclusivement les

caleses de retraite.

## La logique des institutions

par BERTRAND FESSARD DE FOUCAULT

Le chef de l'Etat commencerat-il à accepter la logique de nos institutions? Après avoir successivement affirmé. l'an dernier, aux Etats-Unis (l'endroit était mat choisi), puis ces derniers mais, qu'il ne « deserterait » pas ses fonctions et se maintiendrait à l'Elysée jusqu'au terme de son mandat septennal, M. Giscard d'Estaing entendart seulement maintenant • pi∍cer les Françaisas et les Francais devant toutes les conséquences de leur choix • (1) et leur • faire connaître sans équivoque l'intérêt national de la France - (1). Même sì, a l'èvidence, il y a piu-

sieurs manières de concevoir cet intérét national -, c'était la perspective sinon les mots mêmes du général de Gaulle, puis du président Pompidou avant les élections de 1987 et celles de 1973 : « Je dois vous dire quel est l'enjeu », affirmait le premier (2) : • Ma préoccupation, c'est le destin de la France et des Français -, disall le second (3).

Ni le genéral de Gaulle ni son successeur, surtout plusieurs mois a l'avance, n'avaient plus clairement que M. Giscard d'Estaina mis leur mandat en jeu dans la consultation legislative qui venzit : pour le fondateur de la V° République. « il serait donc extrêmement équitable et souhaitable que cette majorité l'emporte [et] dans les conditions d'aulourc'est absolument saire = (2); pour son successeur actuel, il s'agit du - succès de ceux qui me soutiennent, succès dont chacun voit que c'est une condition nėcessaire = (1).

(Lire la sutte page 4.)

(1) Discours du président de la République à Carpentras, le 8 juillet 1977 (le Monde daté 10-11 juillet). (2) Discours radiotélérisé du général de Gaulle, le 9 février 1967 Discours et messages, tome V, p. 142. (3) Conférence de presse de Georsts Pompidou, le 9 janvier 1973. Entretiens et discours, tome I, p. 129.

#### LA MORT D'ERNST BLOCH

## Un philosophe de l'utopie militante

Le philosophe allemand Ernst Bloch est mort, le jeudi 4 août, à Tûbingen. Il était agé de quatre-vingt-douze ans.

agé de vingt-six ans. Le 11 février, Lukàcs écrit à Popper que ce € philosophe-né de la race des Hegel » est pour lui porteur d'une incom- Munzer » (traduit en français quaparable & stimulation intellec- rante trais and plus tard!), tout tuelle (lettres médites à paraître en annoncant sur un ton d'Apocabientôt dans la revue « l'Homme lypse la venue prochaine d'un Entre les deux hommes, l'amitié d'irruption », la montée de l'humasera vive et tous deux salueront nité « jusqu'à ce mystérieux emavec enthousiasme la révolution blème vers lequel se meut, depuis russe. Dans la période ou s'élabore le commencement des temps, la Histoire et conscience de cl. :: », sombre, l'inquiète, la la ur de ils échangent plus de cent lettres. Terre », il ase définir comme un où s'affirme à maintes reprises une « théalogien de la révolution » le commune aspiration. Cependant, le héros malheureux de la « Guerre Hongrois, plus radical dans ses des paysans ». ruptures (à Budapest, en 1918, il

a collaboré activement avec Bela

Kun), reste méfiant à l'égard des

En 1911, Simel présente au grands themes blochiens qui risjeune Lukács le « Dr. Bloch », alors quent de justifier trop de récupérations idéalistes : l'utopie et l'espérance.

En 1921, dans son « Thomas

MAURICE DE GANDILLAC. (Live la suite page 14.)

#### Israel

## Un député du Likoud accuse cinq anciens généraux d'avoir encouragé une « mafia » du crime

De notre correspondant

Jérusalem. — Israel pourrait connaître une nouvelle série de scandales dans lesquels seraient impliqués les chefs d'une pègre particulièrement entreprenante et d'anciens chefs militaires prestigieux.

M. Ehoud Olmer, jeune député du Likoud, qui s'est mis en tête depuis quelques années de combattre le « crime organisé », a fait sensation jeudi 4 août en révélant, au cours d'une conférence de presse à Jérusalem, qu'il existait en Israël une veritable « mafia » dont l'action s'étendrait aux domaines les plus divers. Les chefs de cette « mafia ». a affirmé M. Olmer, n'ont pu étendre leur emprise que grâce aux complicités qu'ils se sont assurées dans les sphères dirigeantes du pays, et notamment dans l'armée. Cinq généraux ayant occupé des postes de premier rang sont mis en cause par le député du Likoud, qui ne les a pas désignés nommément. Toutefois, le général Rehavan Zéevi, surnommé « Gandhi », a été mentionné pour avoir exercé des « pressions » sur le député afin de le dissuader de faire ces révélations.

Le général Zéevi a été le conseiller de M. Itzhak Rabin pour la guerre contre le terrorisme. Alors qu'il était commandant du secteur central, c'est-àdire du front jordanien, il aurait. selon M. Olmer, « convaincu » des Arabes de Cisjordanie de vendre des terrains à des prix dérisoires aux membres de la « mafia »

israélienne. La radio, la télévision et toute la presse ont fait une très large place aux révélations du député. qui affirme avoir adressé un dossier complet à l'ancien premier ministre, lequel n'a donné aucune suite à l'affaire.

Les photos publiées dans la presse donnent à penser que l'un des truands mentionnés au cours de la conférence de presse entretenait des relations extrêmement cordiales avec l'ex-général Moshe Dayan, aujourd'hui ministre des affaires étrangères.

ANDRÉ SCEMAMA.

#### CORRESPONDANCE

#### A PROPOS DE L'AVIS GOUVERNEMENTAL SUR LA LOI ANTI-BOYCOTTAGE

Nous avons reçu, de M. J.-L. Bismuth, projesseur agrégé de droit de la faculté de Reims et secrétaire général du Mouvement pour la liberté du commerce, la lettre suivante :

C'est sous l'impulsion du Mou-

vement pour la liberté du commerce, association dont j'assure les fonctions de secrétaire général, qu'a été adoptée la loi antiboycottage du 7 juin 1977, texte que le gouvernement, par son «avis » du 24 juillet, cherche à vider de toute substance. Or l'article signé M.D. et paru dans le Monde du 4 août porte

sur ladite loi et sur l'«avis» en

cause une appréciation qui appelle deux observations critiques: 1) Seion cet article, les effets de la loi anti-boycottage seralent a pratiquement limités au territotre français n. Cette assertion revient-elle à soutenir que le domaine du texte légal est limité au commerce interne? Si tel devait être le cas, l'analyse recon-naîtrait alors l'exacte portée des nouvelles dispositions répressives, aptes, de fait, à sanctionner les mesures de boycottage qui président aux relations économiques avec certains Etats de la Ligue arabe ;

#### A travers le monde

#### Angola

• LE PRESIDENT NETO a annoncé que plusieurs des instigateurs de la tentative de coup d'Etat du 27 mai dernier avalent été fusillés et qu'« il n'u aura pas de pardon pour ceux qui ont commis des crimes », rapporte, le 3 août, l'Agence de presse angolaise. — (Reuter.)

#### Corée du Sud O DEUX ARTISTES SUD-CO-

REENS, résidant à Paris, le pianiste Paik Kun Woo et sa femme. Yoon Jung Hi, estiment avoir été l'objet d'une tentative d'enlèvement par des agents nord-coréens lors d'un voyage à Zurich, le 30 juillet. Selon la version des événements présentés par les journaux de Séoul, les deux artistes n'ont échappe à ces agents qu'en se réfugiant au consulat des Etats-Unis. Toujours selon la presse de Séoul, Yoon Jung Hi et Paik Kun Woo, très popu-laires en Corée du Sud, auraient été présentés à Pyongyang comme des transfuges ayant « choisi » la Corée du nord. -- (A.F.P.)

#### Mozambique

. L'HYPOTHESE D'UN SABOTAGE n'est exclue à propos de la catastrophe minière de Moatize, au cours de laquelle cent cinquante mineurs ont été ensevelis mercredi 3 août, a déclaré jeudi à Maputo, M. Santos Garcia, directeur national de la géologie et des mines.

#### Rhodésie

• LE FRONT RHODESIEN parti du premier ministre M. Smith, a enregistré, jeudi 4 août, une nouvelle et impor-M. Tony Scarce. - (A.P.P.)

2) L'auteur de l'article conclut que la COFACE (organisme chargé d'accorder des garanties aux exportateurs français) pourra a continuer comme aujourd'hui a tenir compte des législations arabes sur le boycottage d'Israël, sans tomber sous le coup de la loi ». Une telle affirmation implique la parfaite régularité juridique de

l'aavis » gouvernemental du

Cette régularité est, à nos yeux, des plus douteuses. L' « avis » en cause encourt specialement deux séries de reproches. a) D'une part, redigé en termes généraux, l' a avis » entend écarter l'application des nouveaux articles 187-2 et 416-1 du code pénal, disposition qui incrimine désormais la discrimination économique, fondee, entre autres, sur l'appartenance à une race, une religion, une ethnie. Ce falsant l'acte réglementaire heurte de tutionnel de non-discrimination

religieuse : b) D'autre part, le même « avis gouvernemental > est entaché d'illègalités, et ce, en particulier, à un double titre :

— En premier lieu, pour qu'une directive, au sens de l'article 32 paragraphe III de la loi du 7 juin 1977 solt en mesure d'écarter l'application des articles 187-3 et 416-1 précités, encore faut-il que le gouvernement édicte, par la directive, une mesure de boycottage à l'encontre d'une nation de-

terminée. Or précisement, l'« avis » du 24 juillet ne renferme expressément aucune mesure de ce genre à l'encontre de l'Etat d'Israël :

En second lieu, dans la mesure où l'acte réglementaire revient à laisser libre cours en France aux mesures de boycottage arabe, il méconnaît par là même le principe de non-discrimination inscrit à l'article 7 du traité de Rome. En effet, dans ses formes se-

condaire et tertiaire, le boycottage arabe se traduit par des pratiques restrictives de concurrence au détriment d'opérateurs économiques établis à l'intérieur du Marché commun. Pour l'ensemble des raisons de droit sus-exposées, notre association envisage d'Introduire de-

vant le Conseil d'Etat un recours

pour excès de pouvoir visant à l'annulation de l'a avis » du 24 juillet. Je tiens par ailleurs à préciser que, dans le cadre d'une poursuite correctionnelle du chef de l'article 187-2 ou 416-1 du code penai, la juridiction répressive serait compétente, conformément à la jurisprudence Avranche et Desmarest du tribunal des conflits, pour constater l'irrégu-

larité de l' « avis » gouverne-

mental en question. [Les contradictions que signale M. Bismuth sont révélatrices de l'embarras du gouvernement et de serait résolue toso facto et à ce la quasi-impossibilité d'entretenir de moment, les Arabes pourraient développant les échanges avec les de Genève sans l'O.L.P. Le présipays arabes, comme l'indiquait « le dent Assad a écarté cependant Monde » le 20 juillet et le 4 zoût. l'idée d'une reconnaissance mu-Mais ces contradictions résident tuelle israélo-palestinienne, estimoins entre la loi du 7 juin 1977 et mant qu'il appartenait à Israël l' a avis a du gouvernement du de faire le premier pas. 24 juillet que dans le texte même de la lot. En effet, alors que les paragraphes 1 et 2 de l'article 32 édictent des mesures antiborcottage, le paragraphe 3 ajoute qu'a elles ne sont pas applicables lorsque les faits visés (...) sont conformes à des directives du gouvernement prises dans le cadre de sa politique économique et commerciale ou en application de ses engagements internationaux ». Le recours au Conseil

## Tribune internationale Interdits de séjour en Judée-Samarie?

per ALBERT STARA (\*)

OUT le tumulte soulevé autour de la légalisation de trois centres de peuplement juit en Judée-Samarie relève du malentendu ou de l'esprit de chicane. En somme, il s'est agi de régulariser une situation de fait, acquise sous le précédent gouvernement israélien, sans y ajouter un élément démograhique nouveau. Que le président Carter ait demandé, au cours de ses entretiens avec Menahem Begin - qui n'a d'ailleurs pas pris d'engagement à cet égard, - que « d'autres colonies sauvages - ne soient pas établies avant l'éventuelle conférence de Genève, ne pouvoit en aucune façon impliquer que l'on renonçât à celles déjà établies. On peut danc croire que la mauvaise hameur du département d'Etat à ce sujet n'aura pas de sérieuses conséquences.

A part cet aspect de la question, il en est un qui touche aux principes mêmes des droits de l'homme et, de façon plus générale, à la lutte contre le racisme. Jusqu'ici, on a connu des pays d'où les juifs sont empêchés de partir, tels que l'U.R.S.S. et ses « satellites » da bloc soviétique, ainsi que la Syrie et l'Irak, où les quelques centaines qui s'y trouvent encore sont retenus prisonniers. Il est indubitable que cela représente une violation flagrante de la règle de « libre circulation des hommes », à laquelle tous ces régimes ont souscrit. La chose devient à la fois cruelle et risible quand on entend les gauvernements autocratiques de Damas, de Bagdad et de Sanaa, sans parier de celui du Caire, offrir d'accueillir de nouveau les juifs qui ont fui, il n'y a pas si longtemps, ces terres d'appression et de persécution.

Nulle part sur la surface du globe il n'est interdit - du moins officiellement — oux juifs d'aller vivre à leurs risques et périls. On les reçoit partout quand on ne les sollicite pas de venir. Il est même des contrées où l'an s'ingénie à les attirer. Et voici que, par une évolution paradoxale des événements, on formule la prétention de leur fermer l'accès d'une seule zone au monde : celle de la Judée-Samarie qui fut du judaïsme le berceau historique. Qui veut-on charger du rôle du gendarme assurant le refoulement? Tout simplement les autorités d'Israël, de cet Etat hébren dont la raison d'être est de réaliser le rassemblement de l'ethnie nationale sur le sol de la patrie ancestrale

Le simple énoncé de cette condition en fait apparaître l'absurdité comme l'immoralité profonde. Allons plus loin dans le raisonnement. Dans l'hypothèse chère aux partisans des territoires - occupés », faudrat-il admettre glors qu'il existe un pays — dans lequel une « souveraineté palestinienne » s'exercerait — où les juits, en tant que tels, seront interdits de séjour?

Au surplus, les sept cent mille musulmans et chrétiens qui peuplent aujourd'hui ces provinces n'ont rien à craindre de la présence des centres de peoplement où les juifs apportent avec eux les moyens da progrès culturel, technique et matériel dant profitent l'ensemble des habitants. D'une part, la coexistence et la coopération en vue de la prospérité commune et du respect des libertés de tous ; de l'autre, la proscription infligée collectivement aux juifs par un système politique qui instituerait l'antisémitisme sous sa forme la plus irrationnelle et la plus

Un esprit libre ne sourgit hésiter devant le choix qui s'impose. (\*) Délégué général du Likoud en France.

#### LE VOYAGE DE M. VANCE EN SYRIE

#### plein front le principe consti-tutionnel de pon-discrimination par un groupe de travail?

De notre correspondant

Damas. — Après trois heures raient un nouveau voyage de et demie d'entretiens avec le secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus Vance, le président Assad a rejeté implicitement, au cours d'une conférence de presse, l'idee du « groupe de travail » préparatoire lancée par le président Sadate. On pense ici cepen-dant qu'il ne s'agit pas d'un refus définitif et catégorique, le chef de l'Etat syrien ayant affirmé qu'il était résolument

par le président Assad en ces termes : « Il est préjérable de se concentrer sur la conférence de Genève, à laquelle le groupe le travail pourrait faire concurrence. Un échec de ce dernier aurait les mêmes conséquences qu'un échec à Genève... Allons donc carrément à Genève, après une préparation adéquate. Nos frères égyptiens qui ont fait cette proposition ont pu y poir des avantages qui nous échappent. Et si nous sommes d'accord avec eux sur l'essentiel, il n'est pas dit que nous nous soyons concertes sur tous les détails. L'objectif est une rencontre araboisraelienne, c'est ce qui doit se produire à Genève. Dans ce cas, pourquoi remplacer Genève par

un groupe de travail? » Le président Assad a, en outre, affirmé qu'à son avis la guestion de la représentation palestinienne à la conférence de la paix ne constitue pas un problème de procédure mais de fond, compli-qué par le refus d'Israël de recon-naître les droits du peuple palestinien. Si cette reconnaissance intervenait, a-t-il dit, la question de la représentation palestinienne

Le « groupe de travail » proposé par M. Sadate est-il irrémédiablement condamné ? On indique à Damas — et le président Assad l'a subtilement suggéré — que, si M. Vance parvenalt à démontrer | délimitait le territoire tchadien que la proposition du président Sadate ne visait pas à écarter les Palestiniens de la conférence de la paix, mais au contraire à faciliter leur participation évenà faciliter leur participation éven-tuelle, tout deviendrait possible. solin! a été dénonce par l'Italie tante défection avec la démission de l'un de ses fondateurs, d'introduire, ne serait par superflu les Israéllens fournissent quelques été ratifié dans aucun des deux pour trancher la question. - M. D.] éléments nouveaux qui fortifie- pays.

## DIPLOMATIE

#### Wellington et Canberra considèrent l'ASEAN comme une barrière contre le communisme

La conférence - au sommet - de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN), qui s'est ouverte jeudi 4 août à Kuala-Lumpur (« le Monde » du 5 août), a été consacrée en premier lieu à la coopération économique et commerciale et au problème des relations avec les pays d'Indochine. La prise de position la plus nette a été celle du premier ministre thailandais qui a parlé du « défi sans précédent » du Vietnam, qui cherche, selon lui, à saper l'unité et la solidarité des cinq membres da

l'Association. Lors de la séance inaugurale, le président philippin, sur le territoire malaislen du Sabah (au nord de Bornéo) que Manille revendiquait depuis une quinzaine d'années.

#### Correspondance

Sydney. - Lors d ela conférence de l'ASEAN qui s'élargira à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et au Japon au cours du week-end. MM. Fraser et Muldoon devront répondre aux questions de leurs interlocuteurs sur le renforcement du protectionnisme économique dans leurs

Les barrières tarifaires ont été renforcées en Australie à cause d'un chômage croissant dans l'industrie, qui souffre de la concurrence avec les pays de l'ASEAN où les salaires sont plus

Il est probable que les protestations des cinq n'auront guère d'effet. La seule mesure de rétorsion que les pays de l'ASEAN

#### LES PRÉSIDENTS CARTER ET NYERERE JUGENT QU'UN RÈGLEMENT EN AFRIQUE AUS-TRALE DEMEURE POSSIBLE SANS EFFUSION DE SANG.

Washington (A.F.P., Reuter, Times). - M. Jimmy Carter a lequel seul un pays possédant une recu jeudi 4 août à la Malson Blanche le président tanzanien, Julius Nyerere, premier chef d'Etat africain invité en visite ble à l'ASEAN. officielle à Washington depuis l'installation de la nouvelle administration démocrate.

Selon le porte-parole de la Maison Blanche, cet entretien a porté principalement sur la situation en Rhodésie. Les deux présidents ont estimé qu' « il était possible de trouper, sous la direction de la Grande-Bretagne, un moyen de permettre l'accession au pouvoir de la majorité noire en Rhodésie sans effusion de sang

ni guerre civile ». D'après le correspondant du Times à Washington, M. Carter sident tanzanien au nouveau plan de paix actuellement élaboré par Washington et Londres. Il a, en cou fin septembre. M. Barre diritout cas, exprimé l'espoir que son gera la délégation française en interlocuteur « pourrait l'aider à tant que ministre de l'économie prendre des mesures adéquates et des finances. visant à installer en Rhodésie et | En quittant en Namibie le gouvernement de la majorité », et souligné que tous deux partageaient « les mêmes idéaux et la même hostilité à la discrimination raciale ». M. Carter a qualifié M. Nyerere de « superbe politicien, admiré dans tous les Consells des dirigeants mon-

diaux ». De son côté, M. Nyerere a rendu hommage à « la position prise par M. Carter pour la libération du continent africain du colonialisme et du racisme ».

pourraient adopter serait de rénrienter leurs échanges commerciaux. Par exemple, la Malaisie envisage de renégocier son contrat d'achat de sucre de six ans avec l'Australie et de s'approvisionner plus substantiellement aux Philippines.

LES

Nombre de sociétés produisant bon marche en Asie du Sud-Est des textiles ou du matériel electronique sont en fait controlées par des firmes australiennes qui veulent tirer profit des bas salaires et éviter les querelles syndicales. Ses firmes font pression sur le gouvernement de Canberra pour qu'il laisse entrer en Australie leurs produits, même si cela signifie la perte d'un nombre considérable d'emplois dans

leur pays. Quels que soient les différends en matière commerciale, sur le plan politique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ne peuvent que souhaiter la réussite des projets de l'ASEAN, qu'ils considèrent comme une barrière contre la poussée communiste dans région. Le principe énonce à la fin de juillet lors de la réunion de l'ANZUS (organisation regrou-pant les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande), selon économie solide peut faire face à ses obligations dans le domaine de la sécurité, est aussi applica-

#### SA VISITE A MOSCOU AVEC L'AMBASSADEUR SOVIÉTIQUE

jeudi 4 août l'ambassadeur de IU.R.S.S. MM. Barre et Tchervonenko ont fait pendant une heure et demie le point des relations franco-sovietiques et prepare la réunion de la « grande commission » qui se réunira à Mos-

En quittant l'hôtel Matignon, l'ambassadeur a déclaré : « Notre coopération se poursuit à un très bon niveau, mais certainement l'Union soviétique et la France ont des possibilités plus larges. Nous grons examine comment utiliser ces possibilités afin non seulement d'augmenter le volume des échanges commerciaux mais aussi de dégager des formules nouvelles de coopération. Vous vous en rendrez mieux compte lors des prochains travaux de la e grande commission.

# M. BARRE A PRÉPARÉ

Le premier ministre a recu

# La position syrienne à l'égard du groupe de travail a été définie

LUCIEN GEORGE.

#### Madagascar

M. Vance dans la capitale

syrienne. Sinon, le refus de

Damas deviendralt définitif. Les

milieux palestiniens se disent

confiants dans la détermination

de la Syrie et convaincus que le

secrétaire d'Etat ne pourra rien

obtenir de décisif en Israël.

#### M. CHRESTIAN-REMI EST NOMMÉ MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Tananarive (Reuter). — La

composition du nouveau gouver-

nement malgache, que dirige le lieutenant-colonel de gendarme-rie Désiré Rakotoarijoana, nommé premier ministre le 31 juillet (le Monde du 2 août) a été rendue publique jeudi 4 août, Outre le premier ministre, cinque de la company de la comp personnalités font leur entrée au gouvernement : le capitaine de vaisseau Guy Sibon (défense nationale); M. Théophile Andrianoelisoi tenselgnement primaire et secondaire) ; M. Ignace Rakoto (recherche scientifique et enseignement supérieur) M. Georges Ruffin (information et orientation idéologique); Mile Giselle Rabesabala (art et culture revolutionnaires). M. Richard Christian-Remi, membre du gouvernement précédent, devient ministre des affaires étrangères.

♠ MISE AU POINT. — Après le rappel par M. Giscard d'Estaing de la position française à l'égard du conflit frontalier tchado-libyen selon laquelle Paris connait comme seule frontière « celle qui au jour de son indépendance, le 11 août 1960 » (le Monde du 5 août), le ministère des affaires étrangères précise que l'accord

#### République Sud-Africaine

#### **Epouseriez-vous un Blanc?**

De notre correspondante

Johannesburg. - Le World. quotidien angiophone, dont la clientèle est africaine, a, pendanat deux semaines, posé à ses lecteurs ces questions Epouseriez-vous un Blanc ? Laisseriez-vous votre fille en épouser un? Les réponses donnent

à réliéchir. Les parents voient surtout les avantages que leurs enfants pourraient tirer d'un mariage mixte : une plus grande liberté de mouvement, la fin des vexations dues à l'apartheid.

Le pessimisme et le ton désabusé frappent chez les jeunes. qui répondent le plus souvent par la négative à la question posée. . Mon mari me rappeileru sans errêt que je viens d'une famille pauvre », dit encore Khoieka. Sa sœur, vingt ans, s'exclame : « Je n'épouserai jamais un Blanc... Supposez que ma mère vienne nous rendre visite et qu'elle utilise la saile de bain. Ne dira-t-il pas que celle-ci sent le singe ? .-- Je n'aime pas les Blancs, déclare sans détour Nana. Ils nous regardent toujours de haut... Et puis, nous serions coupés de nos deux tamilles. • Cette crainte du mépris de

l'autre est souvent évoquée... De même, revient sans casse

le thème des enfants. - Les métis ne parviennent pas à se décider sur leur appartenance. lls naviguent entre deux mondes », explique Simon, vingt

ans. Les jeunes envisagent,

dans l'ensemble, beaucoup plus

facilement un flirt passager.

Fortunate, une jeune fille de dix-neuf ans, raconte troidement que si elle prenait un petit ami blanc ce serait - pour l'argent ... . J'aime / es belles choses, et nos garcons ne peuvent pas nous les payer. Mais le mariage c'est autre chose. Je ne voudrais pas le risquer. Pour être honnête avec vous, le dois dire que je ne voudrais pas almer sincèrement un homme blanc.» Fortunate n'est pas soule à parler ainsi. « Même dans les pays où il n'y a pas de loi interdisant les mariages mixtes, les Biancs sont racistes, dit Patience Alors? J'en épouseral peut-être un juste pour l'utiliser comme ils nous utilisent... L'amour est hors de question. . . Un Blanc ne peut aimer d'amour pur, estime Angle. Il faut être manneguin, chanteuse ou artiste. Je n'ai jamais vu un Blanc épouser une femme noire ordinaire. >

CHRISTIANE CHOMBEAU.

plomatie emerte

S 12





Wellington et Canberra considerent l'Asi

The Model Commence of the Comm

BART THE 'N LONGETTS LABOUR TO THE

G bere Go Bud-Fire Asi And

genellich de glich trette auch in de fange

and a partie de a continuente proportion :

M Marin a transfer office of history

the to the freeze and alternated the property of the

THE MARKET SET OF THE CLASS OF THE SET OF TH

But Attitud inpercet beauty

Later the orbital title is all the first of the contract of th

The state of the s

et transporter of the same tra

Compared to appropriate the control of the control

THE MAN THE LAND TO LAND THE PARTY OF THE PA

BARTON (The Company Designation and Company) and a second company of the company

the second of th

The same care in the sa

LES PRESIDENTS CARTER ET

MYERRE JUGENT OUTIN

MERCHANI IN APPROLE ALL.

THE DEMENT POSSIBLE

SANG EFFECTION OF JANG.

Comment of the second of the second

a state was your a distance that he is

Bring grade and a contract of the contract of

and the common of the common o

take and any and a ser than to

with and the first from the property Applicating and the state of the

with the second second to the second grander that are a second to the the same of the result of the con-

State of the state of the state of

The state of the same of the s

Suggestion that is consider a six

yes, which has been some to

The second contract of the second contract of

was and the same as a second

y night through the country of the second

the second of the second of the second

. ಪ್ರಧಾರ್ಣಕ್ಕೆ ಆರೋಗಿ ನೀಡು ಕಾರ್ಯ ಕರ್ನೂ ಅರ್ವಾಗಿ ಎಂದು ಬ

A CONTRACTOR OF STREET

way of the same with the same of

in the contract of the

the second of the second

10% · 有型更为4 等 · \* \* \* \*

والمعالم المعالم المعا

· 新年後 · 李松 · 1947 年

Will will be a second

المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

and the second second

And the Property of the State

way graft and

いるの 東京ではなる ライナー ないない おいしゅう かい

the first street with the

The Common and Service of Common and the service of the service of

the great to an out that the best to be

THE STATE OF SECURITY OF STATES OF

the same and the same and the state of the

and the state of t

والمراجع المنافي والمنافقين والمعارضين ووموامع المنتشن فلتعار

e destruction of district or many to

The second secon

The second supplication is the second of the

Bir . Hour & Agut a la Tabrir .

and great the greatestant of the second of the

The state of the s

The late with the party of the late

a frauditation de la financia del financia del financia de la fina

MATLER TO THE POINT OF MILE

defined have the parties of the second

靈 京屬施姆的 翻译的。

Difference and a factor of the appropriate the following and

togethe East part - . . Who we will have

comme une barrière contre le communique

# LES COMORES, ÉTAT LYCÉEN

 Exemple parfait d'une décolonisation manquée, les Comores ont sombré, après le départ des Français, dans le désordre et l'improvisation. Les trois îles du nouvel Etat. qui n'ont pas renoncé à reconquérir - Mayotte demeurée française, ont tenté de faire face à une situation

économique très difficile en détruisant toutes les institutions issues de la période coloniale (- le Monde - du 5 août).

Moroni. — « Les. vieux, ils ne

savent rien. Place aux jeunes i »

Ibrahim, vingt-six ans, chef du

protocole du Comité populaire

national, n'a plus rien à souhaiter

à ce propos; place a été faite. Droit de vote à quinze ans, u comités de jeunes » débitant à longueur de réunions un pseudomarxisme mal digéré... la « révolution comorienne » aborde sa troisième phase. Après la « consolidation de l'indépendance » (renversement de l'ancien président Abdallah) et la « démocratie populaire » (marquée par le « changement des mentalités »). elle annonce l'étape de la « construction économique ». Les quelque deux cent cinquante mille Comoriens semblent partagés aujourd'hui entre la peur et l'ef-

«On s'attendail à tout sauf à cela », soupire un ancien directeur de ministère condamné au chôpromulgation de la « loi fondamentale », le bouleversement a
été total. « Nous allons jeter par
terre l'administration, obstacle
énorme dans tous les pays sortis
de la colonisation. Nous allons
faire table rase et brûler les faire table rase et brûler les dossiers 2, avait alors annoncé le président Soilih. La fonction publique est tout bonnement dissoute.

Licenciés sans indemnités, trois mille cinq cents fonctionnaires sont renvoyés dans leurs foyers.

Les titulaires d'une pension de l'Etat ont cotisé en vain : les retraites sont supprimées. Les archives jugées « inutiles » sont brûlées, y compris, disent les mauvaises langues, le casier judisont renvoyés dans leurs foyers. ciaire du chef de l'Etat. Comment, dans ces conditions, distribuer le courrier ou assurer la collecte de l'impôt? On n'y avait

sans doute pas songé. Le a pouvoir populaire a est institutionnalisé. Au sommet de la · pyramide, le Comité populaire national est composé de selze membres, élèves de classe termimembres, élèves de classe termi-- nale au cours de l'année scolaire 1975-1978, qui siègent dans l'an-Il est le « garant de la discipline révolutionnaire ». Au niveau inférieur, les comités populaires de wilayas (une par ile), de mou-

Chypre

DÉTACCORD SUR LA DURÉE

DU MANDAT DU SUCCESSEUR

DE Mgr MAKARIOS

(De notre correspondant.)

base (village ou quartier). Ces derniers sont élus au suffrage universel direct. Le Congrès na-tional, qui s'est réuni à Anjouan le 3 août, cittaince suprême du pouvoir populaire », est constitué par les membres des comités de moudirias et propose « les candidats à la présidence et à la vice-présidence du Conseil d'Etat ».

Il a fallu, en effet, corriger le « pouvoir populaire » des anciens lycéens par une sorte de hiérarchie parallèle. M. Ali Sollih, prèsident de la République, coiffe ce Conseil d'Etat, formé de onze membres, qu'il nomme aprés consultation du Comité populaire national. Le recrutement de fonctionnaires a repris. De la présidence dépendent désormais la défense nationale et les finances. Par décret, deux a ministères » ont été formés : le « comité central » des affaires intérieures et celui des affaires extérieures. Il existe également une Cour suprême de dix magistrats — dont les modalités de nomination ne sont pas précisées — ainsi qu'une administration « décentralisée » par découpage territorial. Alnsi, les trois Bavus (centre, nord et sud) de la Grande Comore sont subdivisés en 34 moudirias.

La quête de la « spécificité comorienne > et la e décentralisation > constituent les deux obsessions des jeunes au pouvoir. Face à la Banque des Comores, dans le centre de Moroni, l'ancien bûtiment du gouverneur abrite, au rez-de-chaussée, des services d'immigration gérés par des jeunes. Le comité de la Wilaya de Grande Comore occupe le premier étage. On trouve la environ 90 anciens lycéens animés par un « coordinateur », dont un expert technique, M. Saïd Islam, ancien adjudant-chef de la gendarmerie francaise, et le « Dr Amada », jeune homme promu « *mėdecin* » l'issue d'un stage de dix-huit mois en Union soviétique et qui à ce titre, est cense remplacer deux diplômés des facultés francaises, le Dr Abas et le Dr Mouhtar, mis en chômage.

#### Bonnes intentions et réalités

Une vingtaine de ces membres du comité nous exposent, trois heures durant, leurs intentions. Ils veulent a abolir la bureaucratis pour rapprocher l'administration du travailleur », « tuer les res à abandonner leurs climati- avant d'être ramenés au montant et le désœuvrement ».

De notre envoyé spécial JEAN-CLAUDE POMONTI

II. — Sa Majesté des Mouches

vrais problèmes des paysans »... de la jeunesse, « fer de lance de la revolution », expliquent comment leurs camarades ont été dans les villages à l'occasion d'une campagne d'alphabétisation.

Nous visitons ensuite trois moudirias dont la construction paraît pratiquement terminée. Les bâtiments sont blen concus, autour donnent les logements du juge. du moudir (sorte de chef de circonscription) et des futurs agents de l'administration. Ils comportent une salle d'audience, des bureaux, une cellule de prison, une chambre froide pour la viande Ainsi, « le juge sera toujours disponible et le paysan n'aura pas besoin de se rendre à Moroni pour le simple achat d'un timbre 3. comme nous l'explique le conselller technique du Comité, de la L'armée populaire a monté, avec

les fonds du PNUD, une briqueterle pour reconstruire le village de Singani enlevé au début de l'année par une coulée de lave du Kathala qui fit deux mille sansabri. Les militaires fabriquent déjà 1200 briques par jour Conformement à la « loi fondamentale » ils participent ainsi à la « production nationale ». Un peu partout, on construit des écoles. Les classes de sixième ont dejà été décentralisées à l'échelon de la moudiria et sont animées par des équipes volantes d'anciens lycéens. A la rentrée prochaines, les cinquièmes suivront le mouvement et, en 1978, ce sera le tour des quatrièmes. On enrestera là, car le second cycle du secondaire doit fermer ses portes. Dans un avenir non déterminé, il sera remplace par des collèges techniques. Les lycées de Moroni et d'Anjouan changeront alors de

Enfin, l'austérité est à l'ordre du jour... Les jeunes révolutionnaires des comités perçoivent une indemnité mensuelle de 19000 F (380 FF), ce qui est bien maigre dans un pays qui doit importer à grands frais des denrées alimentaires. Le chef de l'Etat lui-même vivrait d'un salaire mensuel de 600 F. Les quelque mille soldats de l'armée populaire recoivent en laires de la fonction publique avaient été déjà diminues de

sateurs pour se rendre compte des maximal de 30 000 francs CFA (600 F français) par mols. Au terme d'un réquisitoire cohé- « L'abolition de la téodalité, la rent et sincère, les représentants construction d'un État moderne et la reconquête de Mayotte » (un front de libération a été mis sur

pied) exigent que chacun fasse

des sacrifices. Hélas I ces réformes empreintes de patriotisme et d'abnégation ne sont belles que dans leurs intentions En fait, il a fallu dissoudre les comités de base. Des employés d'une cour intérieure sur laquelle de la Banque des Comores ont du ouvrir ses coffres à des jeunes membres du Pouvoir populaire repartis les poches pleine sans laisser le moindre reçu. La construction des moudirias est suspendue depuis plusieurs semaines faute de credits. Les employés de l'Etat (donc le contrôle de l'abattage). n'ont pas été payés depuis trois mois et certains d'entre eux affirment même n'avoir rien percu depuis dix mois. Les classes de sixième o décentralisées » ne lonctionnent qu'épisodiquement. A Anjouan, on compte un livre en moyenne pour six élèves. Faute d'encre, la polycopieuse ne fonctionne plus.

> Les briques de l'armée populaire devaient être revendues 15 francs C.F.A. aux réfugiés de Majunga. Elles le seront à 75 francs C.F.A., de façon à renllouer un peu les caisses de l'Etat. Chaque samille rentrant de Majunga dévait percevoir, en principe, une indemnité mensuelle de 5 000 francs C.F.A. pendant trois mois. Les trois quarts d'entre elles n'ont rien recu. Les réfugiés, répartis dans les villages, sont censés avoir trouvé un emploi. En fait, la plupart d'entre eux demeurent chômeurs dans ces îles où ils ont amené, avec leur détresse, la bilharziose, les amibiases et même les maladies vénériennes, presque inexistantes auparavant.

#### Un traumatisme social

Malgré le correctif apporté par la concentration croissante des pouvoirs entre les mains du président Ali Soilih, le « pouvoir populaire de la jeunesse estudiantine » a durement éprouvé le pays. La phase dite de a démocratie populaire a consacrée à créer un a homme nouveau » a été a récue comme un traumatisme », nous dit un membre du Comité populaire national. Il movenne 200 F par mois. Les sa- s'agissait, selon la loi fondamentale de dégager les a releurs authentiques de la religion uslagermes de la corruption », « se dé- 50 % à l'occasion du rapairiement mique », « valeurs qui, entre barrasser d'une administration au de dix huit mille six cent vingt autres, impliquent la luite contre service de l'ancienne classe seo- Comoriens de Madagascar à la l'exploitation de l'ignorance et de nouvelle et désastreuse éruption samine, le manque de médecins et dale », « forcer les fonctionnai- suite du massacre de Majunga la crédulité par le charlatanisme du Karthala et au massacre de médicaments dans les hôpi-

Au nom de ce principe, les femmes ont été invitées, du jour au lendemain, à abandonner le voile. Dans un discours radiodisfuse, le président a annoncé l'interdiction des bijoux et des cosmétiques, la révolution leur préférant les tec-shirts à ses couleurs et les pantalons à pattes d'éléphant. Le choc est dur pour une population conservatrice et pieuse. qui observe rigoureusement toutes les périodes de jeune, même dehors du ramadan, et prie curieusement Une semme cinq fois par jour. Les « char- pour remettre le voile qu'elle latans » villpendes par la loi fondamentale sont les diseurs de bonne aventure assis à l'ombre des mosquées. Certains d'entre eux ont été promenés dans les villages et conspués par les jeunes des comités de base.

Avec la « crédulité », le nouveau régime a aboli l'auda, cette vieille coutume du « grand mariage » social qui était d'ailleurs un peu tombée en désuétude. Le Comorien pouvait être l'ancé de bonne heure, mais il attendait souvent d'être assez riche pour faire son a grand mariage " source de dépenses considérables afin de relever son statut. social. Non sans raison, les leunes ont voulu en finir avec cette pratique. " Les vieux, qui se flattaient d'être bien maries, ont perdu toute considération, tout prestige ... nous dit l'un d'eux. Mais là encore, les mesures prises ont été trop brutales. « Les gens sont encore sous le choc. tout cela leur parait invraisemblable », commente un laisse-pour-

compte de la révolution.

of the flies (Sa Majesté des Mouches) (1), les adolescents de la élèves de classes terminales en a révolution » — cent quatorze tout — n'ont pas su organiser une société fondée sur la raison. La dilution progressive de leur a pouvoir populaire » se mesure d'ailleurs à l'inquiétude manifestée par certains de ses détenteurs. Un ancien coordinateur du Comité populaire national a déjà été vassigné a résidence pour six ans a dans l'ile d'Anjouan. Une trentaine de jeunes gens seraient gardés à vue dans l'enceinte du palais présidentiel — l'ancienne résidence du délégué général francais. Il est impossible de connaître le nombre des détenus politiques

Comme dans le film the Lord

Certes, le régime comorien peut invoquer bien des raisons pour expliquer la situation dans laquelle il se débat : elles vont de la façon dont il a été traité par fait faillite Par conséquent, c'est Paris et du maintien de Mayotte la pénurie totale des denrées alidans le giron de la France, à la mentaires, c'est le chômage, la la communauté comorienne de éaux.

et d'établir si la répression a fait

Majunga... Il est trop vrai que le colonisateur n'avait pratiquement rien fait pour le développement de l'archipel. Mais tout cela jus-tifle-t-il les convulsions, les débordements et excès de l'expérience de apouvoir populaire x lyceen dont un embryon d'armée sont en train d'assurer la relève Cela explique-t-il le silence qu'un système d'a otages de l'Etat » parvient à imposer aux Comoriens à l'extérieur ?

A bord du DC-4 d'Air Comores qui vient de décoller pour Dar-Es-Salaam, l'atmosphère se détend n'osait plus porter chez elle. Les gens se mettent à bavarder. Un commercant raconte comment. " par erreur", il a passè neui mois en prison avant d'être acquitté et indemnisé. Quelques luyards se félicitent d'être parcenus à berner les services d'immigration. Mais chacun laisse derrière lui un «garant» avec les risques que cela comporte. Les passagers en reine de confidences demandent qu'on taise leur non: tandis que les iles s'évanouissent. une fois de plus, dans un horizon d'oubli et d'incertitude.

(1) Dans ce film de Peter Brook, dont nous arons rendu compte en son temps ile Monde du 3 juin 1965), des enfants anglals se retronrent seuls dans une ile à la suite d'un accident d'avion. La petite sociéte ainsi crèce se transforme vite en une jungle soumise à la

#### CORRESPONDANCE

#### Pénurie et chômage

Un de nos lecteurs comoriens, M. Hadi Hassanali, nous écrit ; : En levrier dernier, des pausans d'Anjouan qui manifestaient contre la spoliation de leurs biens par l'Etat furent energiquement repousses et il y eut plus de vingt morts : cela est du an fait que les militaires tanzaniens sont intervenus d'une manière téroce pour maler ces manifestants, en les accusant de comploter contre la surete de l'Etat. Ce sont ces mūitaires tanzaniens, envoyes par le président Neverere, qui cident Ali Soilih à gouverner le pays, car il faut le dire, ce dernier n'a aucune confiance dans les Comoriens et il gouverne les Comores sans

les Comoriens. Les petites sociétés et entreprises our existoient ont toutes

## EUROPE

#### Espagne

#### La diplomatie américaine prend contact avec le parti communiste

Nicosie. — Révélant le caractère factice de l'unanimité qu'ils York Times dans la capitale espaaffichaient après la mort de l'archevêque Makarios, les chefs des partis chypriotes grecs repor-tent de jour en jour la décision sur l'élection d'un nouveau pré-sident. Ils se réuniront à nouveau gnole, des diplomates américains ont eu, au cours d'un déjeuner, un entretien avec M. José Maria Mohedano, membre du parti com-muniste espagnol. C'est la pre-mière fois que l'ambassade des Etats-Unis à Madrid prend contact Ils ont le choix entre deux foravec ce parti. La réunion a eu lieu à la demande des diplomates américains. M. Wells Stabler, l'ambassadeur qui était auparavant en poste à Rome et à Paris, avait été chargé, dans ces fonctions, d'établir les premiers contacts avec les partis communistes italien et

M. Aldofo Suarez, premier minis-

syndicast démocratiques: les Com-

mules: ou bien, aux termes mêmes de la Constitution, convoquer les électeurs dans un délai
maximum de quarante-cinq jours
pour élire un chef de l'Etat dont
le mandat ne durerait que jusqu'en février 1978, échéance normale du mandat de cinq ans du
disparu. Ou bien décider que la Par ailleurs, M. Enrique Fuen-tes Quintana, vice-président du prochaine élection ouvrirs un nouveau mandat définitif pour gouvernement chargé des ques-tions économiques, a dressé, au cours d'une allocution télèvisée, un premier blian du programme d'austérité adopté le 12 juillet dercinq ans et six mois. La première formule pourrait être aisément retenue car elle est soutenue par trois des quatre partis : le Front démocratique de M. Spyros Kyprianou, le particommuniste Akel et le parti sonier. Il s'est notamment félicité de la bonne tenue de la peseta, qui avait alors été dévaluée de près de 20 %. Le cours de la cialiste Edek, qui disposent en-semble de la totalité des députés. Toutefois, les dirigeants des monnaie, a-t-il precisé, s'est améliore de 3 % par rapport au dollar et à toutes les autres devises trois partis veulent tenir compte de l'avis de M. Glascos Clérides. fortes. Les réserves de la Banque

mocratique, qui s'est prononcé pour la seconde formule.

Si après une dernière tentative un accord ne peut se faire,

M. Puentes, si les prix et les M. Kyprianou sera sans doute salaires ne sont pas stabilisés. Le désigné comme candidat unique ministre a souligné l'importance pour un mandat de six mois, ce dit, « demande un effort faisonqui serait une façon d'ajourner | nable aux plus javorises parmi les le problème. Dans une interview Espagnois », Il a invité les syndià un journal iranien, trois jours cats à modérer leurs revendicaavant sa mort, le président Makarios avait d'ailleurs estime que M. Kyprianou etait seul capable de lui succéder.

dirigeant du Rassemblement dé-

DIMITRI ANDREOU. • M. Alain Peyrefitte, garde tre, qui a déjà rencontre les redes sceaux représentera le gou-vernement français aux funé-railles de Mer Makarios la distance des distances de distances de distances de distances de distances de la distance de la di

D'après le correspondant du New l'Union générale des travailleurs (socialiste) et l'Union syndicale ouvrière (socialiste autogestionnaire). Les syndicalistes ont accepte la proposition formulée par le premier ministre de créer une commission mixte chargée d'étudier le programme gouvernemen-tal et la conjoncture économique. « Nous n'accepterons en aucun cas des augmentations de salaires inférieures au toux d'instation prévu cette année », a toutefois déclare cette année », a toutefois déclaré un comité permanent placé sous M. Manuel Zaguirre, secrétaire la direction de M. Suarez. Il général de l'Union syndicale ou- comprend les dirigeants des prin-

> Dans un communiqué publié jeudi, la Confédération nationale des travailleurs (anarchiste) a la réunion d'un congrès.

Madrid (A.F.P., Reuter). - missions ouvrières (communistes), dénoncé l'attitude des trois centrales syndicales, dont les dirigeants se sont entretenus avec M. Suarez, et mis les travailleurs en garde contre « les manœuvres du gouvernement pour conclute un pacte social ». D'autre part, les partis coalisés au sein de l'Union du centre démocratique (U.C.D.), qui a rem-porté cent soixante-six sièges sur trois cent cinquante aux récentes élections législatives, ont formé

Bulgarie M. JEAN KANAPA MEMBRE DU BUREAU POLITIQUE DU P.C. FRANÇAIS, actuellement en vacances à Varna en Bul-garie, a été reçu, le jeudi 4 août, par M. Todor Jivkov, premier secrétaire du P.C. bulgare. Selon l'agence bulgare. les entretiens se sont déroulés « dans une aimosphère franche et amicale u. Ils ont notamment porté sur la co-

d'Espagne se sont accrues de plus de 1 milliard de dollars. opération entre les deux par-tis sur « la base des principes du marxisme-léninisme et de l'internationalisme prolétarien» ainsi que sur des questions importantes du mouvement international communiste et ouvrier. — (A.F.P.) Union soviétique tions et les patrons à restreindre les augmentations de salaires. CM GIEREK a rencontre Le gouvernement a ouvert la négociation en vue de mettre au M. Breinev le mardi 2 août, point sa politique des revenus.

ques et culturels entre 'es deux pays. L'entretien a fait ressortir une complète identité de vues sur toutes les questions abordées ». M. Brejnev a déjà reçu cet été MM. Honecker, Husak et Kadar, chefs respectivement des partis est-alle-

cipales formations et les ministres

qui en sont membres. Le comité

a pour but immédiat de préparer

#### Yougoslavie

mand, tchécoslovaque et hon-

@ LE DOCTEUR NICOLAS NOVAKOVIC a été condamné. le jeudi 4 août, à douze ans de prison pour a activités hostiles à la Yougoslavie » par un tribunal de Sarajevo. L'acdernier, a été juge coupable d'avoir noué des liens avec une organisation d'émigrés croates, le parti paysan croate, présidé par le « criminel de querre » Juraj Krnjevic, précise l'agence Tanjug. — (A.F.P.)

#### Pologne

en Crimée, où il se trouve depuis le 24 juillet. Selon l'agence Tass, les chefs des partis ponistre polonais de l'industrie lonais et soviétique « se sont déclarés satisfaits de l'expansion et de l'efficacté accrue des liens économiques, politiculation le lundi 1" août. Il oune tromperie ».

#### Allemagne fédérale

#### LA STRATÉGIE DE LA DÉFENSE EN AVANT RESTE VALABLE affirment Bonn et Washington

Bonn (A.F.P.). - La stratègie de la défense en avant reste valable et le gouvernement de Bonn n'a pas connaissance d'un plan américain prévoyant la création, en cas de conflit avec l'Est, d'une ligne de résistance principale établie fort en retrait sur le territoire de la République sedérale d'Allemagne, a affirmé le porte-parole du ministère ouest-allemand de la défense mercredi à Bonn

Le ministère a ainsi apaisé l'émotion qu'avait provoquée en R.F.A. les révélations faites le même jour à Washington par deux journalistes. Selon ces informations, une étude secréte du conseil de sécurité américain prévoirait l'abandon éventuel, en cas de nécessité, d'un tiers du territoire de la R.F.A. La ligne de résistance des forces atlantiques s'appuierait alors sur la Weser au nord et sur le Lech au

Le porte-parole a souligné qu'un des fondements de l'appartenance de la R.F.A. à l'O.T.A.N. était la stratégie de la « réplique /lexible » adoptée par cette organisation et qui repose sur la defense en avant, « aussi pres que possible de la frontière». Il a ègalement rappelé que le président américain, M. Jimmy Carter, avait réaffirme la nécessité de la L'INTERNATIONALE SOCIAdéfense avancée lors du sommet l de l'O.T.A.N. a Londres en mai

Cette prise de position est intervenue à Bonn après que M. Harold Brown, secrétaire américain à la défense, et M. Brzezinski, conseiller du président Carter pour les questions de sécurité, eurent opposé un dé- M. Brown en Corée du Sud lle menti à l'article du Washington Monde du 29 juillet), il a été M. TADEUSZ KINICKI, mi- Post. Déposant devant une sous- écrit, à la suite d'une erreur de commission du Sénat, M. Brown transmission, que, au Japon, le légère depuis 1968, s'est tué a affirmé que la perte volontaire budget de la défense représentait dans un accident de la cir- | d'un tiers de l'Allemagne serait | 9,88 % du P.N.B. Il s'agit, en fait,

## ASIE

#### Sri-Lanka

#### LE GOUVERNEMENT VA ORGANISER UNE CONFÉRENCE NATIONALE SUR LA QUESTION TAMOULE

Colombo (A.F.P.). — M. Gopallawa, président de la République, a ouvert jeudi 4 août la session de la nouvelle Assemblée nationale et a lu la déclaration de politique du premier ministre M. Jayawardene, qui a remplace Mme Bandaranaike, dont le Parti de la liberté a été écrasé aux

elections du 21 juillet. Le programme politique de M. Jayawardene vise la création d'une société « basée sur des valeurs morales » et à la disparition de la corruption. Une nouvelle Constitution sera élaborée : elle aura pour objet d'assurer les droits fondamentaux et de rétablir l'indépendance de la justice et de la presse. Une conférence réunissant tous les partis poli-tiques sera organisée par le gou-vernement pour résoudre le problème de la minorité tamoule, qui demande la création d'un Etat

Dans le domaine économique, le gouvernement entend réduire les prix, développer la culture du riz et la pisciculture. Enfin, M. Jayawardene a reaffirmé son soutieh à la politique de nonalignement du Sri-Lanka.

#### Japon

c au sommet » à Tokyo du 17 au 18 décembre, a annoncé, jeudi 4 août, le parti socialiste japonais. — (A.F.P.)

• RECTIFICATIF. - Dans l'article consacré à la visite de de 0.98 %.

# Republique Sud-Africaine Épouseriez-vous un Signi

The state of the state of

A spine with the

S. J. S. Santanian Ber S.

THE PROPERTY OF THE REAL PROPERTY.

The state of the

. سنڌ ۽ برعت الطلعم م

THE ASSESSED

of which the supplies to

designation of the part

To the season of

The Contract of

## DROITS DE L'HOMME

#### U.R.S.S.

#### La répression ne se ralentit pas

La période estivale ne semble guère avoir raienti en U.R.S.S. la répression par les services de police de l'activité des contes-tataires de tout bord. A Moscou, l'écrivain Vladimir Kornilov, expulsé de l'Union des écrivains en mars dernier, a été interrogé le mardi 2 août sur ses relations avec M. Youri Orlov, le physicien qui présidait le groupe so-viétique de surveillance de l'application des accords d'Helsinki Jusqu'à son arrestation, en février dernier, pour « calomnies anti-soviétiques ». Le K.G.B. avait également convoqué le 18 juillet, dans cette affaire, M. Alexandre Podrabinek, un étudiant en mépour étudier les abus de l'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques. Il avait été menacé, s'il refusait de témolgner contre M. Orlov, de sept ans de prison. En mars dernier, la police avait salsi au domiclie de M. Podrabinek une partie d'un manuscrit sur la médecine punitive. L'intéressé a adressé à Amnesty International ce qui lui restait de cette étude portant sur deux cents cas d'internements psychiatriques abusifs pour des motifs politiques. Il y analyse de façon systématique les origines des abus et les mécanismes institutionnels qui les rendent possibles. On est sans nouvelles de M. Podrabinek depuis le 19 juillet. Un autre dossier sur ce pro-

blème vient de paraître à Londres sous le titre les Hopitaux politiques en U.R.S.S. Les deux auteurs, MM. Peter Reddaway et Sidney Bloch, écrivent dans leur préface : « Bien que de telles méthodes aient parfois été utilisées ailleurs qu'en Union soviétique, nous ne connaissons pas de pays où elles sont aussi répandues et systématiques et politique gouvernementale délioù elles sont l'expression d'une bérée. »

Ils ont annonce que les psychiatres britanniques poseront le problème des pratiques soviétiques au prochain congrès international de l'Association mondiale de psychlatrie, qui se tiendra, du 28 août au 3 septembre, à Honolulu, et que leurs collègues des Etats-Unis, d'Allemagne de l'Ouest, d'Australie et du Canada ont la même intention.

#### Le cas Tchoudnovsky

Un autre cas, purement humanitaire, a été signalé par le physicien André Sakharov : il s'agit des

dent en vain l'autorisation d'emigrer en Israël avec leurs deux fils, dont le cadet Grigori, agé de vingt-cinq ans, atteint de myas-thénie aigué (blocage neuro-mus-culaire) et alité depuis ouatorze ans, pourrait, espérent-ils, être mieux soigné à l'étranger. Mathématicien de talent, M. Grigori Tchoudnovsky a été élu en 1972 à la société américaine de mathématique

Le professeur Michel Wald-schmidt, de l'université Paris-VI, répondant à l'appel de M. Sakharoy, vient de nous adresser une vice-ministre soviétique de l'intérieur, dont le Monde (date 10-11 juillet) a publié une tribune sur a Moscou et la sortie d'U.R.S.S. de citoyens soviétiques » :

« Votre exposé (...), bien documente par des données statistiques, m'a vivement intéresse. Il m'incite à attirer votre attention sur la tragique situation d'une jamille juive de Kiev dont le nom est Tchoudnorsky. Le père, Volf. professeur de technologie, agé de soixante-dix ans, souffre d'une ischemie. La mere, Malka, soixante-sept ans, est invalide du groupe II depuis 1969. Le fils aine, David, mathématicien agé de trente ans, est aussi invalide groupe II depuis un an. Enfin, le plus jeune, Grégory, est à vingt-cinq ans un brillant mathématicien mondialement connu; il souffre de myasthénie depuis l'age de onze ans, et il est reconnu invalide du groupe I pour toute sa vie. » Cette famille a demandé un

visa de sortie pour Israel en janvier 1977. Ce visa leur a été refusé en avril, sans motif. Ils ont perdu leur emploi et ne recoipent plus de courrier. Je vous saurais gré de bien vouloir me donner la raison officielle pour laquelle on refuse le visa d'émigration à la famille Tchoudnovsky. En quoi celle-ci met-elle en cause ale maintien de la securité d'Etat, l'ordre public, la santé morale de la population ou les droits et libertés des autres »

» Le vendredi 22 juillet, les deux parents ont été attaqués dans la rue : pendant qu'un individu frappait, deux autres surveillaient. Je vous demande instamment d'assurer la sécurité de cette familie pour que ces agressions ne se reproduisent plus. Je sollicite aussi votre haute intervention pour que leur demande de visa soit étudiée favorablement, afin que cette dramatique situation connaisse rapidement époux Tchoudnovsky, qui deman- une heureuse issue, »

Donofrio, le principal

fabricant de sucreries du Pérou.

six cent trente-trois. Dans les

textiles, les syndicats, qui s'étaient

montrés particulièrement re-

muants, ont été sévèrement punis.

Les licenciements défient parfois

la logique. Bien que les autorités

militaires aient adressé leurs

Siderperu, une entreprise sidérur-

félicitations aux travailleurs de

lque d'Etat, qui ne s'étaient pas

oints au mouvement, battant

meme, le 19 juillet, un record de

production, quarante d'entre eux

Par ailleurs, une trentaine de

dirigeants des centrales syndicales

qui avaient organisé la grève sont

actuellement détenus. Parmi eux

figurent MM Eduardo Castillo et

Victor Sanchez, respectivement

secretaire général de la C.G.T.P.

(communiste) et de la C.N.T. (de-

mocratie chrétienne). Plusieurs

dizaines de militants ont égale-

ment été incarcérés. D'autres sont

Le déclenchement, le 25 juillet

d'une grève générale Illimitée

dans les mines des Andes cen-

trales a également entrainé de

nombreuses arrestations. Des ef-

fectifs de l'armée ont pris posi-

tion aux abords des mines. Selon

la Fédération des mineurs du

Centre, une guinzaine de diri-

geants sont actuellement détenus.

ainsi que quatre-vingt-cinq étu-

diants de l'université de Cerro

de Pasco. A la suite des troubles

qui se sont produits à Huançayo.

trois cents cinquante personnes

du Centre touche à sa fin. ceux

de la mine du culvre de Toque-

pala, dans le Sud, viennent

leur tour d'arrêter le travail.

3 août. Ils protestent contre

licenclement de dix de leurs diri-

geants. (Le secrétaire général de

la Fédération des mineurs, M. Vic-

tor Cuadros, avait déjà été ex-

pulsé vers la France le 6 juillet.)

L'attitude du gouvernement à

cales se concilie difficilement

avec la volonte affichée par

président Morales Bermudez de

pratiquer une « ouverture poli-

tique ». Certes le gouvernement

vient de relever de 20 % le salzire

minimum et d'annoncer une

légère hausse générale des salaires.

Mals il est peu probable que ces

mesures suffisent à apaiser une

agitation que la répression ne

Alors que la grève des mineurs

ont été arrêtées.

recherchés par la police.

ont été mis à pied.

#### Pérou

#### Vague de licenciements et d'arrestations après la grève du 19 juillet

De notre correspondant

Lima -- Plus de trois mille syndicalistes licenciés plusieurs dizaines d'entre eux emprisonnés : tel est, seion les organisateurs de la grève générale du 19 juillet, le bilan des mesures de repression. Deux jours après la grève, un décret avait été promulgué autorisant les entreprises, tant publiques que privées, à licencier. durant deux semaines, les dirigeants syndicaux responsables de l'arrêt de travail. A l'expiration de ce délai, le comité organisateur de la grève, dont les dirigeants se trouvent actuellement dans la clandestinité, a publié, le 4 août, une liste provisoire de trois mille cinquante-six travailleurs licenciès en vertu de ce décret.

Les licenciements concernent queique cent quarante entreprises. Dans certaines d'entre elles, ils se chiffrent par centaines. La fabrique de chaussures Bata a débauché quatre cent vingt per-

#### Le Monde

Service des Abonnements 5, rue des Italiens 75427 PARIS - CEDEX 09 C.C.P. 4207-23

ABONNEMENTS 3 mois 6 mois 0 mois 12 mois FRANCE - D.OM. - T.O.M. 108 F 195 F 281 F 370 F

TOUS PAYS ETRANGERS PAR TOLE NORMALE 198 F 375 F 553 F 730 F ETRANGER (par messageries)

L - BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS - SUISSE 135 F 250 F 365 F 480 F II. - TUNISTE

173 F 225 F 478 F 630 F Par voie aérienne Tarif sur demande Les abonnés qui paient pa cheque postal (trois voicts) vou-

dront blen joindre ce cheque à

leur demande.

Changements d'adresse destnitifs ou provisoires (deux semaines ou plus) : nos abonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ. Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance.

· Venilles avoir l'obligeance de

rédiger tous les noms propres en

capitales d'imprimerie.

fait qu'exacerber. THIERRY MALINIAK

## POLITIQUE

#### LA POLÉMIQUE ENTRE LES FORMATIONS DE L'OPPOSITION

#### M. Fiterman: l'accord devra garantir l'indépendance nationale

M. Charles Fiterman, membre du secrétariat du P.C.F. et chef de la délégation communiste au groupe d'actualisation du programme commun, précise à nouveau, dans l'Humanité-Dimanche du 3 août, les positions de son parti sur la politique de défense qui devrait être celle d'un gouvernement de gauche.

Il énonce les principes auxquels les communistes tiennent « de la manière la plus absolue » :

« Le premier, déclare-t-il, c'est

la lutte pour le désarmement, y compris le désarmement nucléaire. La paix c'est notre objectif fondamental. Le second, c'est qu'il importe d'assurer, en liaison avec cette lutte, et en toutes circonstances, la sécurité et l'indépendance de la France. Cette démarche approfondie. tenant compte de la situation réelle en matière de déjense, a conduit notre comité central, le 11 mai dernier, à conclure que le maintien de la force de frappe était un élément indispensable à notre défense. C'est dans ce cadre que nous avons recherché les bases d'un accord. Pour l'essentiel les voici, et l'on verra qu'elles concordent avec nos orientations. En premier lieu, un gouvernement de

#### M. Leroy (P.C.F.) : un débat utile

secrétariat du P.C.F. et directeur de l'Humanité, précise, vendredi 5 août, dans le quotidien communiste que, dans son intervention de mercredi à TF l. M. Marchais a exprime, a avec la jorce et l'autorité qui sont les siennes », l'opinion du parti communiste sur ce que doit être le contenu du programme commun, en particulier sur la défense.

M. Leroy rappelle les déclarations antérieures des dirigeants communistes sur l'actualisation du programme commun et les positions du parti sur la défense : « Pour nous, écrit-il, il faut que. dès 1978, les Françaises et les Français se prononcent pour une politique de désarmement, pour l'indépendance de la France et sa défense autonome qui nècessitent la maintenance de la sorce de frappe et la défense « tous

Citant le Figuro, M. Leroy estime que ce journal « a pressenti la vérité quand il dit que la proposition d'un référendum est a un ecran de fumée autour n des incertitudes socialistes sur » la défense ».

a Sur ces questions, il subsiste entre les partis de gauche une divergence importante », poursuit M. Leroy. Il affirme que « l'opinion des communistes a toujours été la même », alors que « ce sont les déclarations de François Mitterrand - contredisant ( par ionorance ou désapprobation?) les

(Suite de la première page.)

ment serait, certes, appeler le chel

de l'Etat à nuancer et même à

démentir ses propos antérieurs qui

étaient blen différents : mais qu'im-

porte? De Gaulle, à trois mois du

référendum d'avril 1969 et face aux

déclarations de candidature prési-

dentielle de Georges Pompidou à

Rome, ne publialt-il pas sa volonté

de mener - jusqu'à son terme réqu-

lter - le mandat qu'il avait recu en

décembre 1965, ce qui ne l'empêcha

pas pour autant d'engager son des-

tin politique sur la question posée

aux Français. Dire que l'on restera

ne contredit nullement l'engagement

politique au moment de la consul-

tation : c'est simplement et logique-

ment avoir conflance en la victoire.

ce qu'affiche précisément l'actuel

En estimant que « l'application du

programme commun, en raison même

de son objectif ... Iralt directement

à l'encontre de celui que, « depuis

mon élection, le me suis lixé, vous

le savez (...), l'unité de la France = (1),

le chef de l'Etat ne peut dire plus

nettement qu'il ne saurait signer les

ordonnances et les décrets délibérés

en consell des ministres, ni promul-

quer les lois fondées sur ce pro-

La question n'est donc pas de pré-

voir - suivant M. Mitterrand - si

le président de la République se

sent dans l'incapacité de remplir ses

ionctions - dans l'hypothèse d'une

victoire de la gauche (4), mals bien

de constater que, faute de signature

présidentielle, le programme commun

n'est pas applicable : que cette

revienne sur ses engagements aussi

bien de Carpentras que de sa propre

campagne présidentielle de 1974 ;

que, réciproquement la gauche ne

ministres ou à l'Assemblée nationale

aucun autre programme que célui

présenté aux électeurs de 1978, si

ceux-ci l'ont approuvé. . Nous serons

loyaux envers nos électeurs et nous

appliquerons notre programme - (4).

répète le chef du parti socialiste. A

saurait délibérer en conseil

moins que M. Glacard d'Estaing

signature ne saurait être donnés à lier des pouvoirs ? » (6). L'issue n'est

président de la République.

Demander davantage pour le mo-

gauche prendra des initiatives importantes pour essayer de faire progresser les négociations inter-nationales en faveur du désarmement. En second lieu, nous

garderons en attendant l'arme nucléaire en étal, c'est-à-dire capable de répondre aux besoins de sécurité du pays. En troisième lieu, nous adopterons une stratégie de dissuasion au sens strict de ce mot, c'est-à-dire une stra-tégie visant exclusivement à la défense de la France et permettant de faire face à tout agresseur éventuel, quel qu'il soit, sans

» En quatrième lieu, poursuit

M. Fiterman, nous refusons de téintégrer l'OTAN, nous annulons les mesures de réinsertion qui ont été prises dans la dernière période: nous refusons également que la France s'associe à toute nouvelle organisation militaire intégrée, à toute tentative de mettre sur pied une nouvelle C.E.D. Ces bases générales peuvent conduire à un accord, étant entendu que des formulations restent à trouver. Le texte qui sera mis au point — et nous tenons cela — devra exprimer un choix clair des partis de gauche garantissant la sécurité et l'indépendance de la France.

M. Roland Leroy, membre du positions des participants socialistes au groupe des Quinze, qui ont amené le bureau politique du parti communiste à faire connaître notre point de vue le 27 juillet n (1). «Le débat engagé est utile »

conclut M. Leroy. & S'il fallait le prouver, il suffirait de se rapporter au fait que François Mitterrand était opposé à l'actualisation du programme commun et que, finalement, cette actualisation a été entreprise, grâce à la prise de conscience des travailleurs et des démocrates, facilitée par un débat publiquement mené. Aujourd'hui, il en est de même, La lutte pour la victoire est loin d'être terminée. Pour la poursuivre et pour gagner, il faut comme l'a dit Georges Marchais avant-hier, ne pas commettre de fautes qui servent la droite. I faut aussi que les travailleurs expriment leur volonié.»

(1) M. Leroy fait allusion aux propos tenus le 27 juileit, à TF 1, par M. Mitterrand, qui déclarait a Je ne pense pas que la force de frappe atomique pulsse servir assurer seule la sécurité de France. > Cette déclaration avait entrainé, le jour même, une réaction assez vive du bureau politique du P.C.P., qui, par la voix de M. Charles Piterman, avait Indiqué : La réalisation de la politique du lement annoncé que l' « univercient absolument garanties, toutes circonstances, l'indépendance et la souveraineté de la France, » (Le Monde du 29 juillet.)

La logique des institutions

d'Estaing, comme la fit le président

Pompidou, - qu'on ne compte pas

sur moi pour renier tout ce à quoi

le crois et tout ce que le peuple

trançais a approuvé solennelle-

n'ouvre nullement une « crise de

régime = (4), ni ne prépare = un coup

d'Etat = (1), mais motive simplement

une nouvelle consultation législative

Quant à l'affirmation que - le pré-

sident de la République devra appe-

ler l'un de ceux qui représenteront la

nouvelle majorité = (4), elle est sans

fondement juridique, puisque l'arti-

cie 8 de la Constitution ne pose au-

cune condition au chef de l'Etat pou

l'Assemblée nationale qu'elle est

mier ministre qui n'aurait pas sa

le président de la République —

consacrant une seconde vic-

éventuellement après une dissolu-

toire léalslative de la gauche - sera

« dans l'incapacité de rempilr ses

fonctions = (4), comme l'avait repré-

senté le général de Gaulle aux Fran-

- Comment faire si, moi-même

confirmé à la tête de la République

par mandat de notre peuple et

chargé, comme je le suls, de garan-

tir le destin de la France, par consé-

quent de conduire se politique et

de nommer son gouvernement, je

trouvels au sein du Parlement les

partis numériquement en mesure de

m'empēcher d'accomplir ma tāche

et de bloquer le fonctionnement régu-

démission, et celle-cl n'aurait de

grandeur, et donc, pour plus tard, de

poids politique, que si elle sanctionne

un engagement clair du président de

la République lors des scrutins qui

— quoi qu'il souhaite ou déclara —

A ce début de clarté sur le fonc-

renouvellement de l'Assemblée

- ciarté qu'avaient délà

tionnèment de nos institutions en cas

faltes en leur temps les prédéces-

déciderant de son pouvoir.

cais avant le scrutin de 1967

nommer le chef du gouvernement. Ce tution. M. Mitterrand vient de dire

sera à l'opposition de démontrer à que « la procédure prévue par la

devenue la majorité en provoquant C'est donc le peuple trançais qui

par la censure la démission du pre- décidera comme il se doit » (4) écho

confiance. C'est alors seulement que M. Giscard d'Estaing quatre jours

ou une élection présidentielle.

(5). Incompatibilité qui

#### M. Bérégovoy (P. S.): une autre stratégie?

M. Pierre Bérégovoy, membre du secrétariat national du P.S. et chef de la délégation socialiste au groupe chargé d'actualiser le pro-gramme commun, a rendu publique, jeudi 4 août, une déclaration dans laquelle il exprime l'espoir que l' « agressivité » de M. Marchais à l'égard du parti socialiste « ne dissimule pas la tentation de substituer à l'union de la gauche une autre stratégie, dont on ne connaît jusqu'à maintenant ni le contenu, ni les contours ».

Regrettant que M. Marchais ait pris la fâcheuse habitude de faire le procès du parti socialiste », M. Bérégovoy pour-

« La déclaration de G. Marchais est d'autant moins admissible que nous avons observé, au fil des semaines, une amélioration du climat des discussions témoignant, de part et d'autre, d'une réelle volonté unitaire.

« Que s'est-il passé pour oue Georges Marchais jette le doute sur le sérieux du travail accompli par les « quinze » ? demande le négociateur socialiste, qui ajoute : a Nous apons toujours eu la conviction que le texte rédigé sur la délense nationale constitue une base solide d'accord. » « Si fadmets, à propos de la dissuasion. que l'expression « la décision finale appartient aux Français » a besoin d'être complétée, elle figure bel et bien dans le texte arrêlé par le « groupe des quinze » après l'interview de François Mitterrand (le Monde du 27 juillet). Il n'y a aucune contradiction entre le fait de définir, dans le programme commun, une politique de déjense pour la France et le souci de soumettre cette politique. le moment venu, à une vaste consultation démocratique. >

will d'usine devien o Georges Marchais, mieux informé, remettra-t-il en cause les bases de cet accord ? C'est une question qui mérite d'être posée o, fait remarquer M. Bérégovoy, qui affirme enfin : a Il n'est pas raisonnable de prendre à son seul compte l'enrichissement du programme commun de gouvernement. commun de gouvernement. >

les tensions infernes du P.C.F. M. Gilles Martinet, qui appar-tient au secrétariat national du P.S., a déciaré, jeudi, à TF 1, que du P.C.F. pouvaient être € liés aux tensions internes du parti communiste, qu'on discerne mel de l'extérieur et qui certainement existent >. < Ce n'est un secret pour personne, a affirmé M. Martinet, que la décision du parti communiste en faveur de la maintenance de la force de frappe le 11 mai dernier, a créé des remous au sein de cette formation. Nous. nous sommes pour la discussion ouverte à ce sujet, mais, au P.C. il s'est agi d'une décision d'état-

Le responsable socialiste estime que M. Marchais s'est lancé dans une polémique qui semble constituer & une certains remise en cause » des travaux du groupe chargé d'actualiser le programme commun. M. Martinet s'est demande si l'on n'assistait pas à un c certain tournant » dans la démarche du P.C.F. Il s'est cependant déclaré « assez optimiste ». tout en conseillant aux communistes de « faire attention ». « Ce genre de discours peut nuire à la credibilité de la gauche >. a-t-li

#### Le parti républicain revendique quatre-vingt mille adhérents

Le bureau politique du parti républicain, réuni jeudi 4 août à Paris, a estime a extremement satis/aisants » les résultats de la campagne commerciale d'affichage qu'il avait lancée à partir du 14 juillet sur cinq mille deux cents panneaux publicitaires. Selon M. Jean-Pierre Raffarin. délégué national, un sondage réalisé auprès de cent personnes indique que les affiches représentant M. Jean-Pierre Soisson. secrétaire général du P.R., ont été très remarquées. Pour accentuer son impact sur l'opinion publique, le parti républicain lancera en septembre une publication bebdomadaire dans laquelle il exposera ses positions politiques.

Les dirigeants du P.R. ont égadécide l'organisation aura lieu à Nancy du 28 août au 11 septembre. Elle sera ouverte aux mili-

seurs de M. Giscard d'Estaing, provo

quant les mêmes cris et faux éton-

nements au'aujourd'hul - s'ajoute-

rait une convergence nouvelle entre

l'opposition et le chef de l'Elat sur

la manière de réviser la Constitution.

Blen entendu, les propositions en

cette matière du programme com-

mun seraient appliquées sans que

les textes doivent être changés, si

M. Giscard d'Estaing pour garder le

fauteuil présidentlel acceptait de

signer l'application du programme

commun : dès le premier paraphe

du chef de l'Etat, sa fonction s'abals-

serait au rôle joué sous la III" Répu-

bilque par des prédécesseure avec

qui il n'a en commun que son titre.

De la révision formelle de la Consti-

Constitution de 1958 sera respectée

ou presque de ce qu'avait affirmé

auparavant : « La Constitution de la

France a été ratifiée par le peuple

français : elle ne sera pas modifiée

par des rédacteurs de brochures (...)

Je feral, s'il le laut, appel à tous les

démocrates » (1). Si les mots ont un

sens, l'accord serait fait sur la pro-

cédura référendaire fondée soit aur

Après avoir ainsi débiayé de

concert le terrain institutionnel le

président de la République et l'oppo-

sition socialiste se contrediratent

singulièrement et seralent bien cou-

pables s'ils continuaient de nourrir

la rumeur d'une entente politique au

endemain du scrutin. La Constitution

ne permettrait cette entente qu'en

supprimant l'enjeu de nos élections

législatives, enjeu dont on nous

gravite\_\_

répète à l'envi et de tous côtés la

B. FESSARD DE FOUCAULT.

(4) Conférence de presse de

M. F. Mitterrand, le 12 juillet (le

(5) Entretien télévisé de Georges Pompidou, le 8 février 1973 (le

(6) Discours radiotélévisé du géné-

ral de Gaulle, le 4 mars 1967, Dis-

cours et messages, tome V. p. 147.

Konde du 10 février 1973).

Monde du 14 juillet).

l'article 89, soit sur l'article 11.

tants, aux cadres des fédérations départementales et aux candidats aux élections législatives.

#### M. JEAN-PIERRE SOISSON: je gagnerai le pari de Fréjus

Pierre Solsson.

# LE PRÉSIDENT

Giscard

#### La préparation des élections législatives

#### M. D'ORNANO CAMDIDAT DANS LE CALVADOS

M. Michel d'Ornano, ministre de la culture et de l'environne ment, a confirmé dans une interview publice jeudi 4 août par l'hebdomadaire l'Evell de la coté normande, qu'il se présenters dans la troisième circonscription du Calvados, qui l'a déjà désigné comme député en 1967, 1968 et

Henri Lavielle, députés socialistes des Landes, ont été désignés par la fédération départe-mentale de leur parti pour se représenter aux prochaines élections législatives dans les première et seconde circonscriptions du département, M. Henri manuelli, cadre supérieur, membre du bureau fédéral. désigné comme candidat la troisième circonscription.

Concluant cette réunion.

M. Jean-Pierre Solsson a affirmé que le parti républicain devenait a de plus en plus puissant et de plus en plus organisé ». « Fort de la confiance du président de la République et du premier ministre, je gagnerai le pari que fai pris à Fréjus, le pari de créer un véritable parti », a ajouté le secrétaire général du P.R. « Aujourd'hui, nous avons atteint le chiffre de quatre-vingt mille adhérents », a précisé M. Jean-

Le leader du parti républicain. commentant les travaux de la troisième réunion des formations de la majorité, s'est « réjout » de « l'entente telle qu'elle s'affirme séance après séance entre les partis de la majorité ». Il a ajouté : ← L'accord, qui se révèle très concrètement et très solidement sur le terrain électoral, est beaucoup plus réel que nous le supposions nous-mêmes avant l'examen des circonscriptions auguel nous procedons en commun. Cette entente au sein de la majorité contraste singulièrement avec les divisions de l'opposition. Celles-ci s'affirment alors que se forge l'entente de la majorité. »

## DE LA RÉPUBLIQUE AU FORT DE BRÉGANÇON

l'après-midi, au fort de gançon (Var), où il a rejoint Mme Giscard d'Estaing et deux de leurs enfants. Jacinthe Louis, qui s'y trouvaient depuis le début de la semaine. Le president de la République, qui consacré ses premiers moments de détente au tennis, regagners Paris lundi soir 8 août.





LIGION

**基金**允 次主

**建筑建** 17 层

**表神器** 



**治したる またなまま コンタファック、エニー 1.** 

mili 有种的性性,是现代,是用的自己的特别。这一是由于

明める 監督 (基語を) and a comment of the comment of the

್ರಮಗಳ ಕ್ಷೇಥೆ ನಡೆ ಫಿನೇಜ ಅರ್ಜ್ಯ

water a finished the de to a single to - Employed the Marian day at forces

機能が 数数Van RA Innacia street はよれる

·安建城市,新一个大学、新兴地、新、公司。

#### URBANISME

UNE EXÉRIENCE SANS PRÉCÉDENT A LILLE

## Quand l'usine devient maison

Au retour des vacances, les Lillois trouveront les anciennes filatures Le Blan, dans le quartier de Moulins, toujours debout. Ces usines ne seront pas démolies mais vont être « réhabilitées » par

l'office. d'H.L.M. La ville de Lille, qui en est propriétaire, a décidé d'aménager des locaux pour les artisans et de petits industriels, des commerces, une maison de quartier et.\_ une centaine de logements sociaux.

de l'ensemble de logements neufs

à s'approprier d'une façon nou-

Les architectes ont insisté dans

Longue de 190 mètres, l'usine en centre ville, est déjà assurée. des surfaces du centre Beau-bourg). Les étages ont 19 mètres de large, ce qui donnerait trop de profondeur aux logements. C'est pourquoi les architectes, MM. Philippe Robert et Bernard Reichen,

La ville louera l'ensemble à l'of-fice d'H.L.M. et amenagera elle-mème une « maison de quartier » trois cent soixante logements neufs construits par l'office de l'autre côté de la rue de Buffon, à la place d'une usine... démolie.

leur étude sur la nécessité d'associer la population à cette entre-prise originale qui est tentée, pour la première fois, avec cette ampleur en France. Quelle sera l'attitude des habitants : l'usine d'aliénation est-elle pour eux un symbole à détruire ? Ou au pour l'instant équilibrée avec un contraire fait-elle maintenant partie d'un paysage auquel ils sont attachés et qu'ils sont prets

> Inusitée en France, la réutilisation d'édifices industriels désaffectes généralement assez récents (un siècle au plus) et encore solides est plus courante dans d'autres pays. Les New-Yorkais connaissent depuis longtemps l'usage que l'on peut faire des « lofts », anciena ateliers de confection transformés en vastes appartements sans cloisons ou presque. A Amsterdam, le nouveau quartier « in » est celui des docks où l'on aménage des loge-ments dans les entrepôts à étages. A Londres, l'opération des docks Sainte-Catherine, transformés en hôtel et lieux de loisirs, a redoré ie blason du port en voie d'aban-don. Au Japon même, à Kurashiki, un hôtel a été installé dans une ancienne filature, Enfin, aux Etats-Unis, on peut citer encore le « Cannery » de San-Francisco, ancienne conserverie transformée en un ensemble de restaurants, de salles de spectacles, cafés et magasins et les souterrains d'Atlanta, en Géorgie.

> Ces quelques exemples ne doi-vent pas laisser penser qu'il s'agit d'une mode et qu'on peut tout imaginer n'importe où. Les architectes chargés de l'opération de Lille insistent sur les qualités du bâtiment en question : l'immeuble est en bon état et très bien éclaire; il est proche du centre ville : c'est un point de repère important dans ce quartier ouvrier. Dans ces conditions, la réutilisation des filatures Le Blan permettra de réaliser, pour le prix du neuf, un ensemble où les fonctions seront très imbriquées, ce qui aurait été impossible

dans une construction nouvelle. MICHÈLE CHAMPENOIS.



façades en retrait, mais seulement pour les niveaux supérieurs réservés aux logements (voir le dessin). Comme la bauteur sous plafond était très importante, trois demi-niveaux seront aménagés là où il y avait deux étages et la plupart des appartements seront

Au-dessous des logements, les locaux accueilleront, sans modification majeure, de petites industries, si possible non bruyantes. M. Régis Caillau, directeur de l'office d'H.L.M. de Lille, assure que la commercialisation de ces locaux industriels, très demandés

total 17 000 mètres carrés utiles seront disponibles : 6 700 pour les cent quatre logements, 400 mètres carrés de locaux collectifs, 7000 pour l'industrie, 900 pour l'artisanat, 1 100 pour les commerces et 1 000 pour la maison de quartier. Le respect des normes de sécurité incendie (cloisons coupe-feu, etc.) et de bruit a été évidemment

Un cheminement au travers de l'ensemble et vers les courées voisines sera possible, et la création d'un espace vert est envisagée à la place de la rue qui sépare l'usine

## Faits et projets

M. LANG (P.S.) : la sanction de la superficialité.

L'expérience

« Paris-Promenade »

M. Jack Lang, conseiller de Paris (P.S.), a déclaré : « Le maire de Paris aurail été mieux avisé de retenir le projet que je lui avais soumis en mai au nom du groupe socialiste. Il consistait à créer une immense promenade de la Concorde à la place des Vosges, à travers le Carrousel, la place Dauphine et Notre-Dame. La réalisation aurait été progressive avec un temps fort vers le 15 août, à un moment où la circulation automobile est considérablement diminuée. Des speciacles auraient agrémenté, à diver-ses heures du jour et de la nuit, le circuit des promeneurs. La poésie, l'humour et la nature en auraient

été les dominantes. » Avec la réalisation actuelle, nous sommes, au contraire, en présence d'une caricature de che-minement piétonnier qui ne tient compte ni des promeneurs ni des automobilistes. Son échec est la sanction de la superficialité quand elle n'est inspirée par aucune conviction. La récupération ac-tive des idées écologistes tourne au ridicule... »

LEG PRIX

DU JOUR.

POMMES DE TERRE

PRIMEUR

Rég. parislenne, 35 mm vrac

0,45 à 0,65 F le kg

TOMATES RONDES

Ouest ou Midi, cal. 57-67

4,15 à 5,15 F le kg

PECHES JAUNES

Rhône ou Midl, Cat. 1, cal. B

5,60 à 6,60 F la kg

LAITUES

0,70 à 0,90 F pièce Prix valables on region paristents

Socrétariat d'Etat à la Consommation.

Commission de Paris

 Nouveau câble téléphonique entre Alger et Marseille. -M. Norbert Ségard, secrétaire d'Etat aux postes et télécommu-nications, et M. Mohamed Zerguini, son homologue algérien, ont signé, le 3 août, à Alger, un accord prévoyant la pose d'un câble téléphonique sous-marin de deux mille cinq cents voies entre Mar-seille et Alger. La mise en service de cet ouvrage permettra, en 1980, de compléter le réseau des trois câbles d'une capacité de six cent quarante lignes, actuellement saturé.

de notre pays ».

**TRANSPORTS** • Concorde et les communistes. — Le groupe communiste de l'Assemblée nationale a demandé, dans une lettre adressée au premier ministre, un entre-tien pour parler de la situation de Concorde. A son avis, le refus opposé par le gouvernement américain à un atterrissage de l'avion supersonique à New-York e porte un grave préjudice à l'autorité et à l'indépendance

RELIGION

MORT DE L'ÉVÊQUE MITZENHEIM ANCIEN CHEF DE L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE D'ALLEMAGNE DE L'EST

Eisenach (Reuter). — L'évêque Moritz Mitsenheim, ancien président de la conférence des Eglises évangéliques d'Allemagne de l'Est, est décède le jeudi 4 août à Mitzenheim à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Avec lui disparaît l'une des personnalités ecclésiastiques les plus éminentes et les plus controversées de la R.D.A.

[Né le 17 août 1391, l'évêque Mitsenheim diriges de 1945 à 1970 l'Eglise évangélique de Thuringe, où il vécut pendant presque toute sa vie. Adversaire déclaré du régime nezi avant la guerre, il était un partisan convaince du maintien de bonnes relations entre l'Eglise et l'Etat, attitude qui lui valut le respoche d'être trop tolérant à l'égard du communisme. En 1966, il suscite une polémique pour avoir rencontré l'ancien dirigeant estaliemand Walter Ulbricht et avoir décisré, à l'issue de l'entretien, que l'Eglise évangélique reconnaissait la division de l'Allemagne.)

URBANISME

Ponts et Chaussées, Jeunesse et Sports. -- La revue de l'association des Ingénieurs des pont et chaussées P.C.M. publie, dans sa dernière livraison, un numéro spécial de dix huit articles sur la jeunesse et les sports.

« Un effort permanent de mise à jour, de renouveau est indispensable pour satisfaire l'évolua jour, de renouveau est indispensable pour satisfaire l'évolution des besoins et si possible
précéder celle-ci, tant pour améliorer l'existant que pour définir
des orientations nouvelles pour
des équipements plus attractifs,
plus faciles à animer et à gérer (...) », écrit, dans une introduction, M. J.-B. Grosborne, ingénieur général des ponts et
chauseées

\* P.C.M., nº 5-6, 28, rue des Saints-Pères, 75007 Paris. Priz : 18 F.

MEME SI VOUS



de l'Académie française

# BEMAINER RANGAIS

"Très important ouvrage... Une approche globale, neuve et 🖖 convaincante d'un problème qui se pose à tous les Français, quelles que soient leurs préférences politiques... On pourrait soutenir qu'il s'agit d'un livre "de gauche", dans la mesure du moins où, selon la tradition française, la gauche fait confiance à l'homme, alors que la droite s'en défie." 🦸 FRANÇOIS GOGUEL-"LE MONDE"

"Ouvrez son ouvrage, vous ne l'abandonnerez pas que vous+ ne soyez parvenu à la dernière page... Quelle aisance à 🎎 se mouvoir au travers de disciplines multiples! Cette vieille vertu de curiòsité polyvalente héritée des Encyclopédistes.'

PIERRE-LUC SEGUILLON TEMOIGNAGE CHRETIEN

"Alain Peyrefitte est de nouveau sur le chemin de la gloire par l'écrit... Un grand livre et un grand auteur.". JEAN MARIN "AGENCE FRANCE PRESSE"

Nombre de critiques ont loué ce gros livre en disant 🚁 🕹 qu'il constituait un excellent diagnostic de la France 🞏 actuelle. Moi, j'y vois plutôt une autopsie à peine prématurée. Mais je m'empresse d'ajouter, docteur, qu'elle est remarquablement conduite." JEAN CLEMENTIN "LE CANARD ENGHAINE"

> "Un témoignage capital". JEAN-FRANÇOIS REVEL "L'EXPRESS"

"La culture historique de Peyrefitte est impressionnante... Des suggestions toujours stimulantes... Quelques révélations croustilleuses. Les menues critiques n'épuisent ni ne 沫 diminuent les qualités substantielles de cette œuvre... Prestement écrite, parsemée de formules, vite lue 🚁

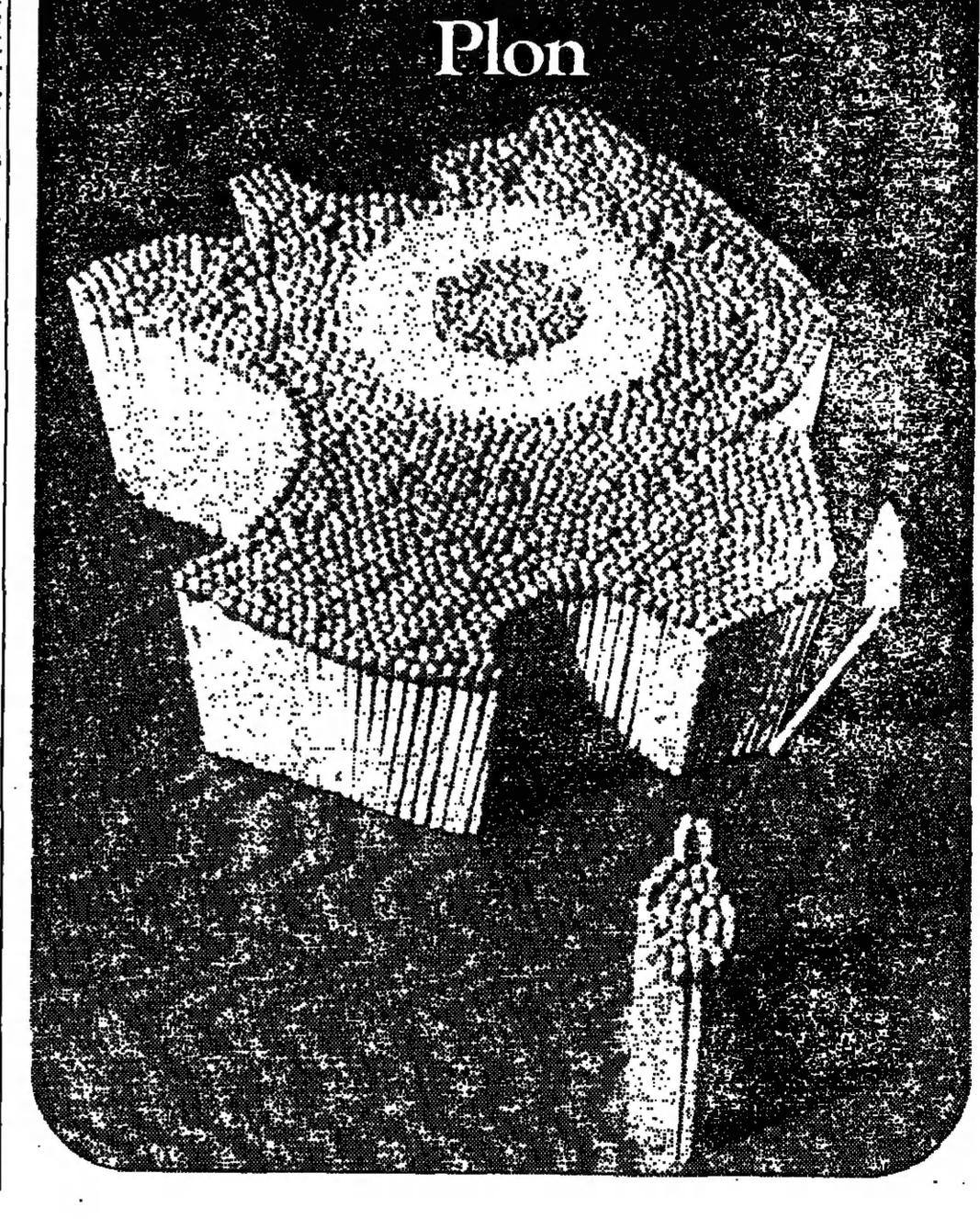

ulions

and the second form of the second second र्ने । कुन् एक भनेत्रक्षपुत्त्व प्रभवक स्टल्प ह an degraphysister of the first for the first The description of the species of the second the second second second second The second of th and the second of the second of the second THE HOUSE STATE STATE OF THE PARTY OF THE PA the same min is consider the same of the

of the in the state of the stat LACK GOLD G. COLORS CAMER C. San Property and a service of the a regular way out there is a second Language with the state of the

ティアの大学学 手を かんし もれ カラー は suggestion a said Torrestante of the Secretary

The same of the same of

· 安慰的 44 中心下午。

A STATE OF THE STA

the P. P. section . TO SEE THE SECOND SECON

Francisco Commission C Section was a second A STATE OF THE STA

Company of the same of the sam

A STATE OF S

**西班牙斯里** 

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

----

134 MELLAN.

and the second second

Une certaine tension regne à Bourgoin-Jallieu, où doivent comparaître, samedi 6 août, les douze personnes (sept Allemands, trois Français et deux Suisses) interpellées le 31 juillet dans les heures qui ont suivi la manifestation de Creys-Malville. Des graffiti hostiles au préset de l'Isère. M. René Jannin, ont été tracés, jeudi 4 août, sur les façades et les trottoirs de Bourgoin-Jallieu. Le même jour, dans l'après-midi, les vitrines de l'agence régionale d'information Aigles ont été bombardées de tomates par une dizaine de jeunes gens.

Les protestations et commentaires provoqués par ces arrestations et le déroulement de la manifestation en général ne faiblissent pas. Pour les propos qu'il a tenus au moment des faits, le préfet de l'Isère se voit taxé par des ressortissants allemands de xénophobie. A Lyon,

certains signataires d'une protestation émise par des habitants de Fribourg-en-Brisgau, Kassel. Lichpenhorst, Marburg, Darmstadt et Tübingen, qui participaient à la manifestation du 31 juillet. ont été reçus, jeudi 4 août, par le consul de la République fédérale d'Allemagne de cette ville. M. Eric Harder. Ils exigent du consulat - une protestation officielle écrite [...] auprès de M. le préfet de l'Isère ainsi qu'auprès du ministre de l'intérieur, en raison de la campagne de diffamation de certaines autorités françaises contre les antinucléaires allemands». Réclamant le respect des droits fondamentaux de leurs compatriotes emprisonnés, ils demandent aussi réparation matérielle des « dégâts commis par les C.R.S. et les gardes mobiles sur les voitures et le matériel des participants allemands .. En Allemagne, la Fédération des comités

d'action civique ouest-allemands (B.B.U.), qui

affirme regrouper trois cent mille militants écologistes dans neuf cent cinquante comités locaux, a lance un appel au gouvernement de Bonn pour qu'il - proteste contre l'intervention brutale de la police contre les manifestants antinucléaires de Creys-Malville ». Le B.B.U., qui exprime ses condoléances à la famille de Vital Michalon, . mort au cours des manifestations de Malville dans le combat contre une technique inhumaine », estime que les « déclarations anti-allemandes irresponsables » du préfet de l'Isère rendent nécessaire la présence d'observateurs allemands au procès de Bourgoin-Jallieu. De nombreuses manifestations doivent avoir lieu samedi 6 août sur le terri-

toire de la R.F.A. De telles manifestations ont déjà commencé en France et doivent encore avoir lieu ce vendredi, à Paris, devant la gare Mont-

parnasse, à l'appel du Collectif de soutien aux inculpés de Creys-Malville et avec l'appui de diverses organisations d'extrême gauche, à Nantes, Rouen, Coimar, Toulouse, Genève. De Valence et Bourg-en-Bresse, notamment, sont prévus, samedi matin, des départs vers Bour-

goin-Jailieu où se déroulera le procès. Une manifestation de solidarité a déjà en lieu, jeudi 4 août, aux abords du chantier de la future centrale de Gravelines (Nord). Une centaine de personnes ont distribué des tracts et interrompu pendant une heure le montage d'un pylône haute tension en s'asseyant sur

sa flèche. Enfin les commentaires de partis et d'organisations politiques ou syndicales, d'associations de magistrats et les témoignages individuels qu'on lira ci-dessous continuent de nous parvenir.

#### DEUX TÉMOIGNAGES

#### Le récit d'une garde à vue

Le collectif national de soutien aux inculpés et aux blessés de Crevs-Malville a rendu public, jeudi 4 soût, le témoignage écrit de M. Jean-Claude Blacas. Interpellé dimanche 31 julilet, vers 23 heures, dans une voiture circulant sur la nationale 6 et non pas sur les lieux de la manifestation, et libéré lundi 1er août à la même heure. Nous publions des extralts de ce récit d'une garde à vue à la gendarmerie de Bourgoin-Jallieu :

 Dans une salle, on nous e dit de nous mettre à genoux, tace au mur. les mains sur la tête, une personne à chaque mur; puis on nous a dit de nous asseoir le dos au mur, et d'attendre sans bouger. Il y avait plusieurs gendarmes, à l'entrée unique de la saile, pistolet sur la hanche, matraque au poing ; de plus, un gendarme est venu avec un chien berger allemand dressé, lui a dit un truc, puis nous a dit que - son chien, qui » avait falm, nous sauterait des-» sus si nous bougions ». Sur les menaces que nous avons subles

#### « Menoffes au poing »

 Bien entendu, interdiction absolue de parier avec les - avec la têle de con, je me autres personnes en garde vue. A la deuxième ou troisième relève des gendarmes, un petit gradé nous a dit de rester assis, le dos au mur, les jambes tendues, pieds collés côte à côte, avec les paumes des mains au sol, de telle façon qu'on ait les bras tendus au maximum et la tête relevée au maximum. Cette position provoque, au bout de queique temps, une - tétanisation - de tous les muscles et des articulations très doulou-

 Plus tard, un gendame blessé (il avait des pansaments) a dit m'avoir reconnu. Plusieurs personnes, dont Thérèse Sciaramaglia, seront ainsi accusées, - reconnues » par des gendarmes (on menacera même Christian Fabre pour qu'il reconnaisse avoir été à la manitestation). Le soir, de nouveaux arrêtés (étrangers) arriveront.

Puis, nous attendons la tin des vingt-quatre premières heures, les gendarmes nous disent qu'ils alleient juger ceux d'entre nous qu'its libéraraient et ceux qui devraient passer en tiagrant délit (« Comme c'est nous qui terons l'enquête, si • tu refuses le flagrant délit, tu - peux rester en prison quatre - ou cinq mois -, disalent-ils). lis diront à Thérèse qu'elle est inculpée pour avoir été reconnue à la manifestation (elle pleurera).

Bonn (A. F. P.). — M. Hans

Matthoefer, ministre fédéral de

la recherche scientifique, s'est

déclaré convaincu, jeudi 4 août,

aur le fait de bouger, le me souviens de trois (qui ont été leites pendant cas vingt-quatre heures de garde à vue) : . On tire à » yue, si vous voulez vous échap-» per »; • On lera boum-boum » (ou quelque chose de ce genre) : et pour un gradé à son intérieur : « Tu perdras tes grades, » si tu en laisses échapper un i » Sur les réllexions des gendarmes, le n'en citerals que deux pour montrer le genre : - On va • te sodomiser • à Christian Fabre : - Le chien se la feralt » bien, il en a besoin, ca se » voit. evec les gémissements » qu'il fait », à Thérèse Scia-

ramaglia. Pour l'interrogatoire, ils m'ont demandé mon identité et surtout ai l'étais à Malville aux affrontements, et al l'étals disposé à répondre à leurs questions. J'ai répondu : . Je n'ai - rien à déclarer dans ce cadre. » le refuse de répondre à vos - questions. - J'ai lu la rapport. mais je ne l'ai pas signé. Un grade m'a dit que je m'accusais moi-même et que je pourrais être

débrouijierai pour que lu en

- prennes pour quatre ou cinq

» ans, le juge donne ce qu'on

Iul demande comme peine. »

(pratiquement tous les Alle-

mands, d'abord, puis Thérèse

Sciaramaglia) seront emmenés

par les gendarmes menottes aux

poings. Je seral l'avant-dernier

à partir. On me rendra mes

attaires personnelles (avec signa-

ture dans un registre) et on me

dira que je suis libéré, mais en

sursis : si on me revoit à une

manifestation ou si le suis

errêté : je prendral le double

de la peine qu'on va me donner

en lugement (sans que l'as-

siste à ce jugement). On me

dira aussi que le vais être

emmené à la gare, en tourgon-

nette, car si je me refalsals

arrêter sur le chemin par une

autre brigade « ca Iralt très mai

On indiquait, ce vendredi

matin 5 août, à la direction de

la gendarmerie et de la justice

militaire que M. Blacas était

Invité - à porter plainte auprès

du procureur de la République

pour qu'il y ait une enquête

sérieuse de faite . - S'il y a

faute de la part de gendarmes.

ils seront punis. S'Il s'avère que

M. Biacas a rédigé un témoi-

gnage dénué de lout londement,

il pourra être poursuivi pour dif-

famation -. a-1-on conclu à la

direction de la gendarmerle.

- pour moi -.

- Les uns après les autres

vienne ? Un gendarme me dira : «Toi

#### Apprenons la non violence

Nous avons recu le témolgnage abus de langage qui ne permet pas

sulvant : Ma femme et mol étions à Maiville, le dimanche 31 lulliet, pensant à nos enfants. Nous sommes repartis vers 15 heures, portant douloureusement en nous le sentiment d'un échec. Pourtant, de cet échec. Il est possible de tirer une lecon et un espoir.

L'échec s'est confirmé pendant toute la journée : aucune coordination I aucune direction I aucun mot d'ordre ! Si quelqu'un avait un mégaphone, c'aurait pu être aussi bien un policier et li n'y auralt pas eu plus de flottement quand il se serait agi de suivre des directives. Qu'allions-nous faire ? Fratemiser ? Franchir le blocus ? Tenir un meeting ? Comment pouvait-on imaginer passer le barrage quand on savait la détermination des forces de l'ordre et alors que, dans les différentes marches qui convergealent vers le cuide-sac de Faverges, si peu sans doute savalent, permi les manifestants, qu'une action non violente vraie peut tenir en échec une action violente, de quelque côté qu'elle

Echec parce qu'il y a eu mort d'homme et que cette mort nous en sommes aussi responsables, nous - écologistes -. qui ne savons pas prendre les moyens de notre conviction, tout autant ou presque que les hommes de l'Etat.

moins jusqu'à l'assaut final, est un mille non-violents, qui se seralent

de réfléchir à ce qui c'est passé. A moins que toute présence policière, d'où qu'elle vienne. Restait à déterpartout, soit une provocation... ce qui, à l'heure actuelle, est un mode de pensée un peu infantile.

SI nous sommes conscients de l'importance de notre lutte qui est autant une lutte contre une technologie plus ou moins folle que contre un Etat de plus en plus technocratique, il est urgent de tirer des lecons de la démonstration négative de Malville.

A commencer par un principe : seule l'action non violente est capable de mener une transformation de l'Etat qui n'aille pas dans un sens aussi mauvals que l'actuel, ou pire. Or l'image de la non-violence, qui a été donnée à Faverges, est une caricature : inaction, manque de directive, manque d'imagination stratégique et tactique. Mais II faut savoir que l'attitude non violente entraîne - e priori - des risques vilaux pour ceux qui la pratiquent, il faut y être prêt et n'en pas avoir peur de façon incontrôlée.

Vingt-cing mille personnes sont venues, peut-être, sans casques, eans boulons, sans masques à gaz, mais aussi sans formation à la lutte non

Entre cing mille gendarmes ou C.R.S. et trois mille violents (ce der-Parler de provocation policière, au nier chiffre étant peut-être exagéré),

Interposés, auraient permis d'empécher l'épreuve de force violente. miner un processus de progression jusqu'à Maiville si tel était le but de la marche. Le préfet Jannin aurait-il donné l'ordre de tirer sur vingt mille personnes progressant, nues, avec seulement un masque à gaz sur la bouche ? C'est una idée, il v en a

d'autres. Tirer des conclusions plutôt que des grenades offensives ou des cocklails Molotov, c'est peut-être se dire qu'il devient urgent de se former à la non-violence comme d'autres vont, paraît-il, en Palestine ou en Irlande s'entraîner à la violence. Car la non-violence doit s'apprendre : ilre une carte d'état-major, prévoir mouvements de l'adversaire. riposter par l'inattendu plutôt que

par les vieilles recettes. Alors, forts de cette arme neuve. potentiallement plus forte que toutes les bombes et les kommandantur. nous pouvons adhérer à l'aspérance. L'espérance de réellement changer la vie. de sortir de la guerre civile mondiale dont on percolt partout le

travail de taupe. Alors Malville qui a réuni, comme le Larzac, comme Lip, des millers de non-violents inexpérimentés, peut étre à la naissance d'un mouvement, le seul vraiment nouveau, qui nous permette de croire en un avenir possible pour l'humanité.

(Prémery - Nièvre.)

## M. Louis Mermaz (P. S.) demande à M. Bonnet des explications et des justifications

Au cours de la conférence de de quel armement elles dispopresse qu'il a réunie le jeudi 4 août à la préfecture de Grenoble, M. Louis Mermaz, député, président du conseil général de 'Isère et membre du secrétariat national du parti socialiste, rendu publique la lettre qu'il vient d'envoyer à M. Christian Bonnet, ministre de l'intérieur. a Je vous demande, écrit notamment M. Mermaz, de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

n Trouvez-vous normal que l'autorité administrative n'ait pas retenu l'idés de maintenir le contact avec la Coordination des comités Creys-Malville pendant la journée du 31 juillet, comme la proposition lui en avait été

s Comment expliquez-vous l'absence de toute autorité administrative sur le site où avaient lieu les manifestations, ce qui a conduit le préset de l'Isère à reprendre et à amplifier toutes informations exactes ou erronées qui pouvaient lui parvenir à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin où il était installé ? (...) » Je vous demande quels étaient les effectifs des forces de l'ordre.

s Pourquot le gouvernement et son exécutant, après les ajjrontements qui se déroulèrent sur les mêmes lieux entre les forces de l'ordre et une poignée de mant-festants, ont-ils donné l'ordre de charger une joule nombreuse et pacifique qui se tenoit rassemblée à distance sur la colline de Fa-

» Pourquot le recours systèmatique et massif à des armes redoutables comme les grenades offensives utilisées en grand nombre et à tir tendu, alors que les forces de l'ordre contrôlaient parjaitement la situation? » Que dire des perquisitions ej-jectuées l'après-midi et dans la

soirée chez des particuliers qui avaient hébergé, comme c'était leur devoir, des blesses? » Que dire des arrestations sustématiques alors que le calme était revenu? » Que dire des ratissages déclenchés dans la ville de Morestel, le

31 juillet au soir? (...)
[Au ministère de l'intérieur on s'étonne que M. Louis Mermaz ait rendu publique sa lettre avant qu'elle ne soit parvenue à son desti- intérêts à l'entreprise Lasnon, nataire, M. Christian Bonnet.

#### **QUINZE JOURS** D'EMPRISONNEMENT FERME POUR LES AUTEURS DE L'ATTENTAT DE FLAMANVILLE

Trois des quatre jeunes gens inculpés de destruction de matériel après l'incendie d'un bulldozer sur le site de la future centrale nucléaire de Flamanville (Manche) (le Monde du 2 août) ont comparu, jeudi 4 août, devant le tribunal de grande instance de Coutances (Manche). Le quatrième inculpé, un jeune Niçols de dix-sept ans, sera jugé uitérieurement par le tribunal pour

Didier Mesnil-Letellier, âgé de vingt et un ans, chauffagiste à Paris, Joël Manger, âgé de dixneuf ans, chômeur, domicilié à Pierrepont-en-Cotentin (Manche) et Gilles Gras. âgé de dix-neuf ans, étudiant à Palaiseau (Essonne) ont été condamnés chacun à six mois d'emprisonnement dont quinze jours ferme, assortis d'une mise à l'épreuve de trois ans et de l'obligation de verser 42 000 francs de dommages et propriétaire du matériel détruit.

blie une responsabilité personnelle, la rébellion, l'outrage, la violence à agents de la force publique, permet de suspecter une volonié de trouver à tout priz des coupables et d'opèrer un choix parmi les personnes poursuivies. 1 ● Lutte ouvrière déclare qu'elle s'associe à la manifestation

lancée par le comité Malville de Paris », vendredi 5 août, à 18 heures, devant la gare Montparnasse, et affirme « sa solidarité | avec tous ceux qui, indignes par l'attitude des pouvoirs publics et des forces de l'ordre exigent la libération des manifestants emprisonnés à la suite de la manijestation à Malville, dimanche dernier s.

 Le parti communiste révolutionnaire marxiste-léniniste (P.C.R.) a condamne énergiquement la répression policière brutale » et a dénonce l'incroyable campagne zénophobe » ainsi que e les arrestations arbitraires toutes opérées plusieurs heures après les affrontements ». Le P.C.R. « réclame l'arrêt des poursuites et la libération des emprisonnés.

#### LES MINUTES OUI ONT SUIVI LA MORT DE VITAL MICHALON

(De notre correspondant

rėgional.) Lyon. - Le corps de Vital Michalon a été découvert derrière une haie, au bas d'un pré en déclivité, à environ 250 mètres de la petite route qui relle Le Bayard à Mépleu, ligne sur laquelle se trouvalent, depuis le matin, les forces de l'ordre (des gendarmes mobiles), tenant à distance les manifestants les plus violents. Mais, au moment où nous avons aperca la victime pour la premiète fois, vers 14 h. 15, les forces de police avaient reçu l'ordre de faire monvement pour a reconquerir » la colline surplombant le viilage de Faverges et repousser les milliers de manifestants qui y stationnaient. Des poites de gendarmes mobiles et de C.R.S. étaient donc soit à la hauteur de la victime - à une trentaine de mètres - soit l'avaient dépassée.

Le docteur Loic Batalan et une infirmière, alertés par les manifestants, étaient penchés sur le corps. a J'ai sorti mon stéthoscope pour l'examiner, mals, à ce moment, des grenades lacrymogènes sont tombées sur notre petit groupe de secouristes », nous a déclaré le médecha Nous avons vu effectivement ces grenades tirées latéralement par des C.R.S. Il est vrai que ceux-ci pouvaient apercevoir encore quelques manifestants, armés de bătons, évoluant dans le pré où gisait Vital Michalon, Depuis combien de temps ce dernier avait-il été mortellement trappe ? Environ deux ou trois minutes, selon le médecia : « Son visage commençait à se cyanoser. » Pour s'éloigner du nuage de gaz toxique, les seconristes assistés par deux ou trois autres personnes, dont deux jeunes manifestants, saisirent la victime par les membres et ses vêtements et la transportèrent sous nos yeux à une quarantaine de mêtres, là où furent commencés réellement les premiers soins d'urgence.

BERNARD ELIE

#### LES COMITÉS DE SOUTIEN AUX MANIFESTANTS INCARCÉRÉS SUCCEDENT AUX COMITÉS MALVILLE

Alors que la Coordination des comités Malville — qui avait appelé à la manifestation de Creys-Malville dimanche 31 juillet - s'est dissoute mercredi août, plusieurs collectifs ont pris sa succession dans le but de soutenir les inculpés et les blessés de Creys-Malville. Un collectif national de soutien a ainsi réun une conférence de presse, jeudi 4 août à Paris, de même que le comité de sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin (C.S.F.R.), le comité de soutien aux inculpés de Creys-Malville, l'organisation communiste des travailleurs et le P.S.U., à Strasbourg. Un comité s'est également

créé à Lyon. Ils entendent au premier chef établir e la vérité sur le déroulement de la manifestation et le comportement des jorces de police et de gendarmerie », en cen-tralisant le plus grand nombre possible de témolgnages. D'ores et déjà, le comité de Paris contest les interpellations des douze manifestants qui seront jugés samedi 6 août a Bourgouin-Jallien (Isère), celles-ci ayant eu lieu plusieurs heures après les évenements et les forces de police s'étant e toujours trouvées à au moins 100 mètres des manifestants ». D'autre part, les témoignages écrits de MM Jean-Ciaude Blacas. Seissber et J.-C. Janus. interpelles et gardés à vue vingtquatre heures à Bourgoin-Jellien dans des conditions très peu conformes à la règle, ont été recueillis (voir d'autre part).

Les comités de Paris et de Lyon demandent a la démission et l'inculpation » du préfet de l'Isère. M. René Jannin, et l'interdiction pour les forces de gendarmerle, d'user de grenades offensives.

larte des "

و ما مرسوم بيان بمعالمين ال

-- A Telephonomy and the con-

#### à Bonn, que son pays s'orientait vers un arrêt pendant plusieurs années — trois à cinq ans — de la construction de centrales nucléaires. Le ministre a indiqué que des

motions en ce sens avaient déià été adoptées par certaines commissions du parti libéral (F.D.P.), par plusieurs fédérations régionales du parti social-démocrate (S.P.D.), et par la Confédération des syndicats (D.G.B.). Les congrès du S.P.D. et du F.D.P. prévus pour le mois d'octobre, prendront sûrement des résolutions en ce sens, a-t-il ajouté. et il sera difficile au gouver-

nement d'ignorer la volonté de ces partis.

En Allemagne fédérale

Le « moratoire » qui pourrait être ainsi décidé resterait valable jusqu'au moment où les premières autorisations de construire centre de retraitement déchets radioactifs en Basse-Saxe, à Gorleben, auront été accordées, ce qui nécessiterait un delai pouvant atteindre cinq ans. Dans ces conditions, le gouvernement serait amené à prendre des mesures pour économiser l'energie et développer d'autres sources de production.

La déclaration de M. Matthoefer a été accueillie aves intérêt à Bonn, car elle représente une inflexion assez nette de la politique suivie jusqu'à présent par son gouvernement et le ministre ini-même, partisan pintôt ferme de l'utilisation de

Un « moratoire » pour la construction de centrales nucléaires? l'énergie nucléaire. Le cabinet de Bonn semblait penser encore récemment qu'il lui serait possible d'accorder de nouvelles autorisations pour la construction de centrales nucléaires au début de l'année prochaine. A la fin du mois de juin, M. Matthoefer avait expliqué que le souci de conserver des emplois pouvait amener, dans certains cas, le gouvernement à passer outre à des motions de congrès de partis. La prise de position du ministre de la recherche scientifique contraste d'autre part avec celle de son collègue, M. Friderichs, ministre de l'économie, lequel avait estimé, en début de semaine, que la construction de centrales nucléaires ne devrait pas être retardée si la R.F.A ne voulait pas se trouver au milieu des années 80 devant une crise

 Le secrétariat national de la Fédération des républicains de progrės (gaulliste d'opposition) estime, dans une déclaration publiée mercredi 3 août : « Si les derniers affrontements de Creys-Malville ont mis en évidence les ambiguités dans l'action des écologistes antinucléaires, ils ont néanmoins révélé l'aspect policier de la société moderne que ces derniers avaient dénoncé par avance. Rejusant tout debat, tout dialogue sur l'avenir de notre politique énergétique, le pouvoir démontre par là sa volonté antidemocratique. (...)

 Le Syndicat de la magistrature, a sans préjuger les décisions qui seront prises à l'audience de flagrant delit du 6 août à Bourgoin, constate qu'encore une fois a été utilisé l'article 314 du code pénal, dit « loi anti-casseurs », qui a introduit en droit français une véritable responsabilité collective plus proche de la « décimation > que des principes judiciaires qu'ainsi l'utilisation de la loi anticasseurs, alors que le droit français permet, par exemple, de réprimer, à condition que soit éta-

# L'UTILISATIO

# DE CREYS-MALVILL soni anaonce

N. Tanarioni d IN MARKSTONERS to . 10 4.81 A IN TANKER SI --sire la présence -CA SER IN THE

ACE MEASURE OF PROPERTY De Chresone Crown Carlos Namme, Maurit, Commun. Valence to language and Brende Barrell, Black getti lallien en ve die Las wander ... tion, fruit & about a. in fature contrace to a centicine de persona. mi mitteremmpa fem..... man present baut- : . on flighte Estim les commences Brandin Gernagen. 高級の音楽 音楽 自然を表示したない 。 Andrew Control of the second o PART STORE BETT IA MANY MANY

WHEN SHARE BURNERS SHOWN I CAN'T A Alexander and the state of the state of the state of The second of th The production the sales which is an arrival THE WAR TRANSPORT WITH THE WITHOUT TO THE SECTION TO SECTION AND LINE ANTHORSE OF AMOUNT & SECTION A TOTAL STATE OF THE WAY LINE 1889. 4 m. 2000 true consider affects and and the

deciale in Milliant man men fire to A THE PERSON ASSESSMENT OF THE The second of th Prince committee à la montre del AL PROPERTY AND SANGER THAT Time the a case of Watermark, June 1.1 THE ANTI-COUNTY IN TAILS TO IN PLANTED THE PROPERTY OF THE COME. 安安人 海海 化电流增长 电流操作 海道 三点人名 等 按 经本人的法 斯特 一季山市 AND ALLEGATION OF THE PARTY OF THE PERSON OF war gefige des gut iter & fed an at be-SHEETERS IN SECTION AND WAS CONTRACT. the light the salette the sale bearing and the managed and the street profess of the second The Manney

Any House and a share out to 福 海南海南北 医水水杨 上面 医神经 所以明日 DE THE EMPEROR OF THE PROPERTY AND ADDRESS. The house of the state of the state of the state of mentioning the second at the detail AND AND THE PARTY OF THE PARTY

OBJECT TOURS THE PROPERTY OF THE 胸腺 铝 部形態 MELATINIATIVE RAMANIALE

製造機 海山 ではられ これにはる あれい

and the market to Take · 数文文、 10 年 10 月 10 日 10 日 The state of the s the world the same to Similar Statement of the State of the state of THE WAR WITH THE WAY A TO THE PARTY OF THE P THE REAL PROPERTY AND THE French and wearen been to well been in the state of the · 李大大大学的文献的 1957年 19 THE REPORT SHEET, MAN THE ITEMS IN

· 其中 · 医性性性 第二十二年 100 年 100 年 海北西 軍を成 生まれる でれるからかーニアナ The state of the s The state of the s the sea to the second the second · 一本のではます ! - 本のではままで !! The second second second Michigan Salarana Alian Carabahan Carabahan From - Marie -CALL ST THERE STORE STORE STORE STORES

SHEER-UT & MARKET STATE OF THE s CANADA THE MENT OF PERSON AND ASSESSED. · 大大大學 (1985年) (1985年) (1985年) The Ballion is might been to be the The second second of the live of Philodoline in the second of the second of the second softed since of ord and the state of 

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY. Maria Company of State and State of Sta THE RESERVE AND THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW The state of the s

State of Personal Marie . Company of the second of the s The same of the sa The state of the s and the second s Statement of the same of

## L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

## M. Brice Lalonde appelle l'Italie à « ne pas cautionner la construction du Super-Phénix» aux « discussions techniques» souhaitées par Washington

Rome. — Les mouvements éco-logiques de plusieurs pays du Marché commun envisagent de présenter une liste aux élections européennes de 1978. L'annonce de ce projet a été faite à Rome, le jeudi 4 août, par M. Brice Lalonde, animateur du mouvement français les Amis de la Terre, au cours d'une conférence de presse organisée par le partiradical italien (libertaire).

M. Lalonde a franchi les Alpes, au lendemain des événements de Creys-Malville, pour « resserver Creys-Malville, pour « resserrer les rapports entre les mûltants » et favoriser « une alternative européenne » à la politique nucléaire. Il voulait également attirer l'attention des Italiens sur le fait suivant : leur pays, qui doit financer un tiers du projet

à l'écart de ce qui pourrait javo-riser sa technologie « M. Lalonde s'appuie à ce propos sur des « documents cambriolés dans les sociétés qui font Super-Phénix —scul moyen, selon lui, de se tenir au courant, puisque, en France, on n'a pas d'information ». En donnant «un chèque en blanc au gouvernement français, l'Italie coupre et cautionne la manière dont celui-ci veut imposer Super-Phénix à la population qui n'en veut pas ». M. Lalonde et ses amis estiment que la péninsule « a encore la chance de pouvoir choisir ». Il

La Ctoix du vendredi 5 août

publie de larges extraits d'une

longue lettre que Mgr Matagrin,

évêque de Grenoble, a adressée

le 13 juillet — c'est-à-dire trois

semaines avant les incidents de

Creys-Malville - au Père Tollat.

vicaire épiscopal de La Tour-du-

Pin. Analysant a les aspects mo-

raux de l'utilisation pacifique de

l'energie nucléaire », « le choix de

civilisation à faire » et les « pro-

blemes de morale politique ».

Mgr Matagrin écrit notamment à

a ... Je ne me sens pas capable de prendre une position catégo-

rique dans un sens ou dans un

autre, et devant la multiplicité

et la complexité des problèmes

technologiques, politiques et moraux, je suis étonné du earactère

aussi absolu de certaines prises de

Estimant que notre époque peut

être caractérisée « par la contradiction entre le progrès des

moyens et la perte des sins à poursuivre », l'évêque de Granoble

« Le probème de morale poli-

tique qui se pose est le suivant :

de même que l'apparition de l'ar-

mement nucléaire repose en ter-

mes extrêmement neuss le pro-

blème de la querre, de même les

risques lies aux centrales nucle-

aires n'indiquent-ils pas qu'un seuil est franchi qui demande à

reconsidérer le problème à la

Après avoir rappelé les princi-

«... Le mouvement écologiste

propose une vision utopique de la

société et des rapports de l'homme

» Il est impossible de revenir

au passė. L'energie est un bien

nécessaire pour l'homme, pour la

libération et le développement de

tout homme, de tout l'homme et

de tous les hommes. Grâce à l'appel à des sources d'energie nou-

velles, depuis l'utilisation des for-

ces animales, la captation du vent ou des jorces motrices des rivières

jusqu'à l'énergie nucléaire, en pas-

sant par le petrole, le charbon, on

a pu libérer peu à peu une partie

de l'humanité de certains travaux

pénibles et de contraintes ances-

» La tradition judéo-chrétienne

a mis l'accent sur la mission

confiée à l'homme par le Créaleur

de dominer l'univers. Le mouve-

ment écologiste déjend le quali-tatif contre le quantitatif. Mais

ne s'agit-il pas d'un luxe pour

on peut dire que, d'une

manière ou d'une autre, toute

source d'énergie présente des risques. La question qui se pose

alors à propos de l'energie

nucléaire, et plus particulière-

ment à propos de nouveaux types

de centrales comme Super-

Phénix, c'est de savoir si tous les risques possibles ont été évalués.

at les dispositifs de sureté ont été

prévus, si une large marge de

» Ces questions échappent à

ma compétence. Je suis tout de

même stappé du fait que des

savants très sérieux en la matière

prennent des positions divergentes,

et je m'interroge sur le mélange

possible de certitudes d'ordre scientifique et d'attitudes d'inspi-

nays développés? (...)

garantie a été assurée.

ration idéologique...»

pales revendications des mouve-

ments écologistes, Mgr Matagrin

propos de Super-Phénix :

position, a

écrit :

----

. . . . . . .

August 1975

apec la nature.

de Malville, « est tenu totalement

De notre correspondant souhaite donc « lui éviter les déboires que nous allons connaitre en France a. Celui qui fut candidat aux élections municipales de Paris 2 précisé que son mouvement n'était pas hostile au référendum proposé par M. François Mitter-rand. Cette hypothèse lui paraît être « à la dimension du pro-blème ». Il a précisé toutefois que les écologistes se heurtaient

e presque autant à l'opposition qu'à la majorité. Pour eux, la cible la plus importante est le nucléaire, qui est dangereux, inutile, et nous empêche de saire autre chose. » M. Lelonde ajoute a Malville, c'est l'irréparable, le choix du nucléaire exclusif, avec des contraintes draconiennes et des risques incalculables; c'est aussi une luite entre différents impérialismes, le gouvernement français ayant notamment la volonté de s'affirmer aux Etats-Unis. »

L'animateur des Amis de la Terre est entièrement approuvé par le parti radical italien. Cette formation politique, qui compte quatre députés à la Chambre (sur six cent trente), vient de prendre la tête du mouvement écologique local, après s'être battu pour le divorce et la légalisation des drogues légères, pour l'avortement, contre la discipline mili-

beaucoup prennent conscience.

drotte, au centre et à pauche.

que la vraie démocratie reste à

inventer, une démocratie of

s'harmoniseratent les responsabi-

lités des citoyens et des instances

qui les représentent avec les pou-

poirs publics, où progressivement

fonction propre est d'assurer le

bien commun en donnant la

priorité aux plus pauvres et en

permettant la promotion de tous,

se subordonnerait effectivement

les puissances économiques, indus-

trielles, sinancières, technologi-

ques, à l'échelon national d'abord

et à des échelons suppranatio-

naux ensuite. v

pouvoir politique, dont la

Un commentaire de Mgr Matagrin

«La vraie démocratie reste à inventer»

taire et le concordat. Elle a soutenu, ces dernières semaines, la création d'une « ligue nationale » dont le but immédiat est d'imposer au Parlement un débat sur

a La France est beaucoup plus avancée que nous, remarque l'un des responsables de cette ligue. En Italie, la luite contre le nucléaire a commencé il y a huit mois, à l'initiative de la population de deux zones où l'on envisage d'ins-taller des centrales. » Marco Pannella, leader du parti radical, pércise, pour sa part, que six parlementaires socialistes ou socioment et qu'une douzaine d'autres seraient prêts à le faire. Il accuse le gouvernement italien de refuser le débat et reproche aux forces politiques traditionnelles notamment au parti communiste - de n'avoir rien fait pour l'y

#### « Feu vert » du P.C.I. et des syndicats

Le retard des Italiens en matière d'ecologie pourrait être vite rattrapé. Déjà, la population est très sensible à la pollution industrielle. C'est surtout vrai depuis la catastrophe de Seveso, en juillet 1976. Entre-temps, plusieurs a petits Sevesos » ont éclaté ici ou là, sans compter l'inquiétante noyade des bidons de plomb de tétraéthyle dans le canal d'Otrante, heureusement récupérés.

Pour ce qui concerne l'énergie nucléaire, on a assisté à quelques manifestations ces derniers mois. Elles ne semblent pas avoir ébianlé les responsables politiques nationaux. Le gouvernement est décidé à poursuivre son programme avec l'appui financier des Etats-Unis. Trois centrales électro - nucléaires fonctionnent déjà : une quatrième est en construction et huit autres sont envisagées. Le parti commu-niste a donné son « seu vert » et, maigré quelques hésitations, les syndicats viennent de l'imiter.

Reste à trouver les sites, car les communes côtières ne tiennent nullement à voir fuir les touristes qui les font vivre. Le ministre de l'industrie a lancé récemment un ultimatum aux autoritės régionales: a Si vous ne prenez pas rapidement des décisions, Rome le fera a votre place. n

ROBERT SOLÉ

# Paris souhaiterait que l'U.R.S.S. participe

candidats à la Maison Blanche.

En avril dernier, enfin

M. Jimmy Carter annonce sa dé-

cision de reporter sine die le re-

(Suite de la première page.) A la fin de 1975, un échange de lettres concrétise l'accord conclu entre les membres de ce qu'on appelle désormais le Club de Londres ; il prévoit d'importantes restrictions sur les ventes de technologie nucléaire « sensible », en particulier concernant Mais on ne devait pas en rester là : alors que le Club de Londres s'élargissait (il compte,

désormais, une quinzaine de pays), les États-Unis repartaient à l'offensive, en dénonçant violemment les ventes d'installations a sensibles > par la France et la R.F.A., respectivement au Pakistan (usine de retraitement) et an Brésil (installations de retraitement et d'enrichissement). En 1976, la lutte contre la prolifération revient comme un leitmotiv

jeudi 4 août, du conseil de poli-

tique nucléaire extérieure, le com-

muniqué survant a été publié à

nucléaire extérieure a tenu, le

4 août 1977 à 10 heures, sa sixième

seance. A cette occasion, le pre-

sident de la République a réaf-

firmé les grands principes de la

politique nucléaire de la France.

qui sont l'indépendance, la secu-

n Le conseil a fait le point sur

les discussions internationales en

cours dans le domaine nucléaire.

concernant les perspectives du

développement de l'énergie nu-

cléaire, et les problèmes lies aux

risques de prolifération des arme-

s Il a consirmé que la France

est disposée à répondre aux

préoccupations des pays dont le

développement nécessite le recours

à l'énergie nucléaire, tout en assu-

mant complètement ses responsa-

bilités face aux risques de

prolifération des armements nu-

» La France entend contribuer

la recherche d'un équilibre sa-

tisjaisant du marche énergétique

mondial, qui ne saurait être ob-

tenu sans une croissance rapide

des énergies de substitution au

pétrole. Mais la France a égale-

ment la volonié d'éviter la prolifé-

ration des armements nucléaires. France. »

rité et la responsabilité.

ments nucléaires.

«Le conseil de politique

Le communiqué officiel

Au terme de la réunion, le Dans cet esprit et compte tenu des

traitement des combustibles irradiés américains, et de différer le passage au stade commercial du programme américain de surrégénérateurs : ce type de réacteurs utilise en effet comme combustible du plutonium extrait, grâce au retraitement, des combustibles uses. Le président américain ne cache pas sa volonté d'amener le maximum de pays à suivre son c bon exemple n.

Telle n'est pas l'intention des principales nations concernées aujourd'hui appuyés officiellement par des organismes internationaux comme l'O.C.D.E. et la C.E.E., la France, la R.F.A. et le Japon, en particulier, sont valoir que le recours au surrègénérateur,

résultats positifs obtenus par la

réunion préparatoire qui s'est le-

nue à Paris, la France envisage

favorablement sa participation au

programme international d'éra-

luation, sous réserre d'échanges

de vues complémentaires portant

notamment sur l'organisation des

travaux et la participation d'au-

tres pays. Il doit être entendu que.

pendant la réalisation de cette

étude, il ne derra être pris aucune

décision susceptible d'affecter les

programmes nucleaires nationaux

» Le conseil de politique nu-

cléaire extérieure a passé en re-

vue la situation et les perspectives

du marché mondial des centrales

vices nécessaires à leur fonction-

d'électricité nucléaire et des ser-

nement. Il a dressé un bilan, pays

par pays, des perspectives ouver-

tes aux exportations françaises et

s'est félicité des actions de coopé-

ration engagées. Il a noté les re-

marquables efforts accomplis par

l'industrie française pour affron-

ter dans de bonnes conditions la

montrés par les premiers résul-tats obtenus à l'exportation.

a rappelé au conseil l'importance

de la réalisation du programme

électronucléaire pour la sécurité

ei l'indépendance des approvi-

sionnements énergétique de la

compétition internationale et dé-

» Le président de la République

dans les déclarations des deux et donc au retraitement, est pour

eux une nécessité vitale. C'est dans ce climat quelque peu tendu que le président amé-ricain lance en mai dernier à Londres — au lendemain de l'an-nonce de la mise au point par la France d'un procede « non proliférant a d'enrichissement de l'uranium - l'idée d'un a programme international d'évaluation du cycle de combustible nucléaire ». Ce programme aurait pour but de déterminer si le recours à certaines techniques, à certains procédés, permettrait de concilier le développement de l'ènergie nuclèaire, que réclament de plus en plus vigoureuscment les pays en croissance, et les

D'un caractère nécessairement plus technique que politique, du moins au départ, les discussions pourraient porter sur un certain nombre d'idées plus ou moins nouvelles. Parmi celles-ci, on peut citer le remplacement de l'uranium par le thorium : au lieu de plutonium, les réactions nucléaires donneralent de l'uranium 233, moins facilement utilisable comme explosif. Certains experts. et c'est notamment la position française, jugent cependant que ce serait folie de vouloir développer aujourd'hui une a nouvelle a industrie nucléaire.

objectifs de non-prolifération.

On peut aussi penser que des voies moins a revolutionnaires a seront explorées : parmi celles-ci. l'idée lancée par l'Agence de Vienne il v a plus de deux ans. et qui avait été reprise par M. Henry Kissinger, de centres multinationaux de retraitement : ou encore la recherche de procédés de retraitement nouveaux qui, par exemple, ne separeralent pas l'uranium du plutonium (les Américains travaillent activement sur cette question avec les Japonais, dans l'optique d'une transformation de l'installation de retraitement que la France a construite à Tokai-Mura). Si le développement des surrégénérateurs est inévitable — ce que pensent d'ailleurs les producteurs d'électricité américains, qui ne se privent pas de le faire savoir. il y a fort à parier que des mesures seront prises à cet égard : à l'heure actuelle, si la France retraite du combustible pour un pays etranger. Il est entendu que le plutonium extrait ne retournera dans son pays d'origine que sous la forme élaborée de combustible neuf: pourquoi, disent certains, ne pas irradier légèrement ce combustible, pour rendre encore plus difficile le détournement du plutonium?

Les experts des sept pays du « sommet de Londres » - France, Etats - Unis. Grande - Bretagne. Allemagne fédérale, Japon, Canada et Italie — s'étaient réunis une première fois à Paris dans la première quinzaine de juin la France et la R.F.A. avaient été « décues ». notamment, semblet-il, du fait d'une nouvelle offensive américaine contre leurs livraisons d'instalaition de retraitement. La deuxième réunion, les 27 et 28 juillet, a donné, selon le communiqué du Conseil français de politique nuclèaire extérieure, des a resultats positifs ».

Un support technique

Ces « résultats positifs » pour-

raient s'expliquer partiellement

par l'accueil fait au nouveau pro-

cède français d'enrichissement

M. Giscard d'Estaing, lors de sa

visite à Pierrelatte, le 29 juillet,

a indique que des pays a impor-

tants » avaient manifesté leur

intérêt. Les Etats-Unis et le Ca-

nada, en tête de la lutte contre

la prolifération, ainsi que l'Aus-

tralie, qui hésite encore à ouvrir

à l'exportation ses importantes

mines d'uranium, pourraient

Le nouveau procédé français.

en effet, trouverait bien dans ce

programme international d'éva-

luation une caution qui lui fait

encore défant : sous réserve que

sa rentabilité économique soit

démontrée — ce qui reste à faire — il est évident qu'une installa-

tion de ce type, non susceptible

d'être détournée de son utilisa-

tion civile, ponrrait étre, du

point de vue de la non-prolifé-

ration, éminemment « exporta-

ble » avec seulement un contrôle

XAVIER WEEGER.

être de ceux-là.

# Charte des "Nouveaux Conducteurs"

# signatures. continue.

Ça y est! Le million est atteint. Le pari de Shell est gagné. Un million d'automobilistes ont signé la Vous êtes formidables!

au volant, soucieux de sécurité. responsables) mieux cela ira sur la route.

Alors, si vous n'avez pas encore signé, rendez-vous dans une station régional et signez la charte des "Nouveaux Conducteurs".

#### M. CARIGNON (R.P.R.) : on veut ruiner l'économie fran-M. Alain Carignon, conseiller

général de Grenoble et membre du comité central du R.P.R., dénonce a l'action qui se développe insidieusement dans le pays, destinee, sous prétexte d'écologie, à ruiner les chances de l'économie française». Dans une déclaration remise jeudi 4 août à l'A.F.P., au nom du R.P.R., M. Carignon affirme que, à Creys-Malville, e les partisans du programme commun viennent de démontrer le véritable but de leur action, qui vise, en toutes circonstances. à ruiner l'autorité de l'Etat républicain, à discréditer ses représentants, à faire pression sur la justice et l'opinion en travestis-sant les faits et en mentant effrontément a.



charte des "Nouveaux Conducteurs".



# LE MYSTÈRE DE LA VIGNE-PRÉTEXTE

A VANT que toute cette civi-lisation ne meure de sa maladie douce et fațale du dèclin, c'est une chance de voir, à Vevey, la Fête des vignerons. De la même façon qu'on ne ven-dange pas à date fixe mais au moment exact a où les signes sont proches », la fête n'est organisée qu'à l'époque ou revele nécessaire, autour de la vigne-prétexte, une nouvelle affirmation de l'entité vaudoise.

Cette fête 1977 sera à n'en pas douter le dernière du siècle, et out peut dire quelles grappes porteront les ceps de l'an 2000 sur les bords du Léman? En 1905. 1927. 1955. par trois fois déjà en ce vingtième siècle entaché du sang de deux guerres mondiales, plus savant que tous les autres pour guérir et pour tuer, qui a ravi aux poetes l'énigme de la lune, mais souille la nature comme un porc sa bauge, les vignerons veveysans ont célébré la vigne-symbole comme ils l'ont toujours fait depuis 1700.

On montrait à Vevey ces jours - ci une très vieille dame. qui aura connu toutes les fêtes du siècle. En 1905, petite fille éblouie, elle y assista juchée sur les épaules de son père. En 1927. jeune femme et figurante, elle suivit le char de Bacchus, vêtue d'un péplum écarlate. En 1955, elle y va, spectatrice émue, avec ses petits-enfants pour applaudir danseuse étoile Vyroubova Aujourd'hui octogénaire lucide. elle a peut-être évalué, en suivant le prodigieux spectacle, le poids d'une vie longue comme un cortège de saisons, brève comme un tour de valse.

Le bruit de la fête est dans toute l'Helvétie. On la préparait depuis trois ans, et les graves dignitaires de la Confrérie des vignerons, groupés autour de leur abbé président, se disaient effrayés par le coût : 18 millions de francs suisses. Depuis six mois cependant, on savait le succès assuré, car il ne restait plus une place pour les représentations échelonnées du 30 juillet au 14 août. On avait ainsi vendu, à travers l'Europe, pour 12 millions de francs suisses de tickets. Les quatre mille figurants et figurantes, qui paient leurs costumes et leurs accessoires, pourront ainsl, peut-être, être rembourses à 50 %.

La Fête des vignerons n'est pas pas une kermesse folklorique destinée à appater le touriste. C'est plutôt un mystère comme tion de bois est dominée par

les parvis des cathédrales pour l'édification des foules. L'electronique, certes, est mise à contribution, mais la pompe naīve demeure. C'est aussi un grand jeu scénique, une célébration païenne des quatres éléments sublimés dans la grappe martyre dont « le sang descendra dans encore le psychodrame narcissique d'un peuple certain de ses vertus et dont la foi déplace jusqu'aux montagnes d'un cha-

C'est le grand opera vaudois orchestré autour du couronnement des meilleurs vignerons d'un pays qui va de Pully à Olon.

elet démesuré.

#### Quatre fois par siècle

Le train, qui de Genève vous conduit en une heure à Vevey. roule entre lac et vignes, minuscules vignobles à géométrie superposée, tassés sur des paliers construits par l'homme et s'appuyant tantôt sur le rocher. tantot sur des murs de soutènement. Ceps agrippés, courant en ordre sur d'étroites bandes de terre comme sur des chemins de ronde. Vignes pentues, inclinees comme des toits que le vendangeur montagnard devra gravir sans craindre le vertige. Murets, balustres, terrasses, escaliers, remblais, talus, tiennent ce vignoble en équilibre. Parfois de vives cascades dégringolent, strictement disciplinées et, derrière les pinceaux vert sombre des cyprès. apparaissent de grandes maisons trappues, aux contrevents peints a chevrons rouges et blancs que surmontent des drapeaux.

Ce sont ces vignerons des falaises, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, qui, quatre fois par siècle, descendent à Vevey pour proclamer leur obstination et recevoir la récompense de leur maîtrise. La ville alors est prise de cette frénésie raisonnable, de cette passion contenue, de cette foi puérile qui trahissent l'émotion des Vaudois le jour où ils acceptent de livrer à l'étranger un peu de leur âme.

Sur la place du marché, on băti les arenes, véritable Colisée tubulaire percé de tunnels. Vingt-mille personnes tiennent à l'alse les jours de représenta-Les gradins en éventail font

face au vaste podium où pren-

nent place trois mille choris-

tes et l'orchestre. Cette construc-

un praticable élevé d'où les sons

et les jeux de lumière tombent. Comme les vignes autour de la ville, l'amphithéâtre plonge vers la scène ummense où l'on a dessine une rosace zodiacale qui canalisera les évolutions de s acteurs.

Au-delà du lac, les montagnes de Savoie ferment l'horizon. Le crepuscule repand sa brume violette comme un tulle de fond de décor, et le carillonneur de Vevey lance, du haut de sa tour, la fête. Elle durera trois heures. solstices et équinoxes rythmant poétiquement le plus étonnant bailet animé par quatre mille figurants et tigurantes — anonymes et volontaires - jouant à vivre idéalement leur destin condamental de vignerons. autour des dieux qui comman-

dent aux éléments.

Dès le prologue, l'ampleur du spectacle est fixee. Surgissent dans l'arène les cavalters à cape de velours rouge et surdoree, serres dans leur cuirasse, lance à famon au poing, casques d'acier, ouvrant la lente marche de cent suisses rouges, et aussi lanciers et hallebardiers en pourpoint à cervés d'or, à plastron a croix blanche: derrière leurs fifres et leurs tambours, ces mercenaires consciencieux qui se sont loués à tous les belligérants d'Europe, mourant pour le prix convenu, rossant les ennemis de leur pratique et rapportant leur solde à leur bergère, évoluent comme des professionnels de la guerre en dentelle pour l'édification du peuple le plus paci-

#### Une énorme grappe

fiste.

Viennent ensuite les bannières du canton, et l'on remarque à la traine un jeune garçon, un tantinet eclopé et souffreteux, qui recoit l'ovation de la foule. C'est ce Jura dont l'éducation donne tant de soucis à la Conféderation, mais qui est bien de la famiile. L'abbe-président, crosse en main, precède la confrérie des vignerons Tous ces notables en habit vert amande à crevés violets se portent bien. Ils ont. sous leur gigantesque béret à panache, le visage rond et rétout des gens arrives par le travail et le mérite. Vêtus comme M. Jourdain, ce sont d'authentiques paysans vaudois, matois et économes, et ce sont eux qui recompensent les meilleurs vignerons, à la fois leurs fils et

leurs frères. Puis c'est le roi de son char. Sveite, élégant, au pourpoint de lame d'or, au long manteau de cour, il est beau

comme le prince des contes

Dès lors, le rythme du grand jeu ne baissera pas, et tous les artifices féériques qui devraient exciter le scepticisme des spectateurs les duperont au contraire jusqu'à l'envoûtement Suivant la tradition thématique le printemps, l'été, l'automne et l'hiver développent leur marche autour des travaux des champs. C'est. Palès printanière, suivie des femmes-fleurs. Cérès la féconde et ses enfantsépis de l'été : vient le temps de la passion de la vigne et une enorme grappe tombe du ciel dans un gigantesque pressotr, le vin nouveau attire Bacchus et ses Bacchantes automnales.

Arrive enfin, inquietant et suintant le froid, Janus, le maître de l'hiver à face double Il ferme l'année après qu'un enfant de Noël, solitaire et fragile, a chanté sa confiance au milieu des flocons derrière lesquels se profile l'éterne! renouveau, ou apporte, avec le vin tiré, une

noce jouyeuse. Tous ces cortèges sont fastueux. Que les Vaudoises sont helles et que les Vaudois sont robustes! La saine jeunesse du canton, avec aisance et fouque danse, court, saute, chante. Quelle lecon pour nos iouloude bantieue et fumeurs de haschich de Vincennes que le plaisir de vivre de ces garçons et de ces filles qui ne renient pas leur univers!

Cette fête grandiose et brève on la doit à tous les Veveysans qui depuis trois ans la préparent mals quatre d'entre eux meritent des éloges particuliers. Le musicien Jean Ballssat, le poète Henri Deblue, le peintre Jean Monod et le metteur en scène - qui rit quand on le compare Cecil B. de Mille - Charles

Apotheloz. De leur côté, des dizaines de milliers d'etrangers emporteroni la vision d'une Suisse livrée à sa joie, d'une ville en liesse honnète, et d'une certaine facon d'apprécier la poésie que contient la vie rustique.

Ce que sut l'aire, semble-t-il spontanément, une petite Anglaise épanoule que nous vimeà l'aube promenée sur le lac par un garde-suisse écarlate, au torse impressionnant et dont le pourpoint frippé indiquait qu'une fois de plus, et pour l'honneur vaudols, i) avait vaillamment livre

MAURICE DENUZIERE

#### FLANERIES

#### Les doux maniaques de Capbreton

se vidarent, les plages et les nuages aussi Le port se calleutrait, l'océan gonflait L'Apocalypse ! De la pluie à seaux, des lamentations à la chaine, des ordures à la pelle Que laire quand tout fout le camp ? Du baleau ? Pas question, même une seconde, d'envisager la sortie, la barre, là-bas au bout de l'estacade est infranchissable. Alors, l'intérieur, les seux de socièté, la lecture, la télévision ? mais loue-t-on à prix d'or des petits chalets de bois ou ces grandes villas, sous les pins, pour y taire ce qu'on fait toute l'année ailleurs ?

Restent heureusement les promenades dans la lorel, les visites organisées dans ces fermes d'élevage où les poulets sont - garantis libres -, la luite au pays basque, ou bien les restaurants, tous très Iréquentés Resteni surtout la pêche et les pēcheurs

- Les braves gens l -, aurait dit un prédécesseur illustre en les vovant ainsi charger, canne au flanc. l'océan déchaîné Les drôles de gens (l pleut ? La belle attaire i il vente? - Tant mieux, on ne moistra pas. - Les baleaux ne pauvant pas sortir ? Peu importe, s. les poissons, eux, rentrent.

Gros temps, grosse pēche i Vollà la devise, le cri commun, la croyance de ceux qu'il laut bien, avec gentillesse, considérer comme de doux maniaques. Toulours prêts, toulours prompts : le carnet des marées dans la poche, l'espoir au cœur, un beau petit - grain -, un bon coup de vent, pas de problème. • Au montant - les toubines - les bers, quoi (analphabètes I) vant rentrer Peut-on observer que ces mêmes pêcheurs, il n'y a pas un instant, dans un unanime concert de regrets, parlaient au passé de la pêche en mer à Capbreton et évoquaient comme en radotant les sorties mémorables et les prises mira-

A gauche, caux de Capbreton, à droite ceux d'Hossegor. Face à tace, jour et nuit Sous les phares rouges à geuche, verts à droite, tout contre l'océan, sont les mellieures places, les plus convoitées, les plus rudes aussi. La douche ici est assurée Les vagues, ces immenses vagues de l'océan,

culeuses d'antan ?

viennent en rouiant à toute allure trapper l'estacada et la jetée. Il n'en ont cure, l'espoir vaut bien qu'on se moullie un pau. Quand cela - tape - trop fort, mais alors vraiment trop, le repli stratégique s'effectue en bon ordre.

#### L'œil en coin

Jour et nuit, ce monde des afcheurs se contronte, s'altronte, s'épie, se mouille et su livre une étrange guéguerre. Lutte pour la place, lutte pour l'appât, lutte pour la prise, lutte pour le rêve Curieux monde : les atistocrates. les vieux Landais vilupèrent en grommelant par habitude ou par plaisir contre les vacanciers, les touristes -. Les touristes. l'œll en coin, espionnent les vieux Landais

Tout ce monde vit, s'agite, triture avec des manières d'orlèvre des choses peu courantes, des crabes mous, des vers pleins de pattes, des bêtes indéterminées Il dépèce moules et coquillages Les plombs énormes, hérisses comme des casse-têtes, sittlem dans le ciel On assiste ainst, un moment ébahi, à ce bombardement massit. On s'Installe, goguenard, derrière les conflits de trontières consécutifs aux - emmélages ». On court là-bes voir ce qu'a pris le vieux pêcheur, et, question idiote, on lui demende niaisement : - C'est quoi ? - Vague réponse : il s'agit d'un bouchon, d'un rayé, d'une loubine

Puis vient la tentation, l'envie d'essayer, l'ami qui prête une canne sous le prétexte un peu discutable, un soit de pluie, de venir assister au coucher de =0leil sur la mer. Et vollà qu'on est pris. L'affaire de quelques heures d'une de ces nuits où, surprise, il ne tait pas vraiment nuit. Pas assez en tout cas pour ne pas voir l'océan, crêté de blanc, superbe dans la tempête, pas assez pour ne pas se remplir les yeux, le nez, les oreilles de la fureur de l'odeur et du fracas des vagues. Pas assez encore pour ne pas surveiller, dans la lueur des phares et des quelques lampadaires, le bout d'une canne Puis la touche vient. C'est un petil bar, providence du débutant, ou plutôt piège

Le poisson argenté saute sur le qual en lançant des éclairs. Les mains trembient. Il paraitrait qu'il pleut, qu'il vente, qu'il fait troid. qu'il tait nuit. Ah i bon, c'est pas de chance pour les vacanciers. mais dites-mol, au fait, comment donc accroche-t-on una moule ?

PIERRE GEORGES.

# – Feuilleton – N° 23 ENVOUTES

par Witold Gombrowicz

Grégoire, cédant aus supplications de Skollaski, a entrepris de lui raconter le secret de Myslotch, c'est-à-dire l'histoire de François. Celul-ci, venu au château en valet a réussi à se faire reconnaître par le prince comme son fils. Mais il refusait son pardon à son père et ne cherchait qu'à se tuer. Le prince avait donc décide de l'enfermer dans la vielle cuisine en le surveillant seul jour et nuit Jasqu'au jour où Grégoire, n'y tenant plus, est venu voir et s'est aperçu simultanément de la disparition de François et de la folie du prince.

E professeur avait du mal à retenir son Imagination. Deux dements, deux envoûtes! Quelles scènes horribles avaient du les opposer au cours de ces journées et de ces nuits terriflantes passées seul à seul? Pouvait-on s'étonner qu'elles cussent laisse des traces et marque la vieille cuisine d'une empreinte infernale?

Quel était le lien entre cette sombre histoire et les mystérieuses contractions de la serviette? A cette question, Grégoire ne sut que répondre. C'était une énigme qu'aujourd'hui personne, hormis le prince, ne pouvait résoudre. Et peut-être n'en avait-il pas luimème la cief.

 Quand avez-vous remarqué. Grégoire, que la cuisine était hantée? Le valet de chambre écarta les bras:

a Pendant longtemps, je n'en ai rien su. Le prince avait ferme la porte et interdit d'entrer, sous prétexte que François allait sous peu nous revenir. Il me fallut un certain temps pour m'apercevoir que le prince cachait quelque chose. Il avait peur l'La nuit. il ne pouvalt dormir et venalt röder dans les parages de la cuisine sans jamais y entrer. Il tournait autour. toujours à distance. Parfois, il laissait entendre qu'il se passait quelque chose, mais je pensais qu'il divaguait. Jusqu'au jour où il vint me trouver : « Grégoire, me dit-il, je vals vous » montrer quelque chose, mais n'en

parlez à personne. » \* Il me conduisit à la cuisine, ouvrit la porte, mais resta sur le seuil en m'indiquant la serviette : « Quel coua rant d'air ici i Voyez comme cette » serviette remue... car elle remue, > n'est-ce pas ? >

» Il devait douter de ses sens et voujoir s'assurer qu'elle bougeait vraiment. Tout d'abord, je ne savais à quoi m'en tenir ; je voulus retirer la serviette de la patère, mais voilà le prince qui se met à crier : « N'y tou-» chez pas! Surtout, n'y touchez

 Brusquement, je sentis comme une nausée. Un horrible dégoût, de la répugnance, de l'écœurement... brrr! v Le prince s'enfuit en poussant un cri. Je claqual la porte et pris le large sans demander mon reste! Je suis resté de longues années sans y retourner. Mais le bruit commença à se repandre que le chaâteau etait ensorceie.

 Et il y a eu cet ingénieur-stagiaire, M. Rudzianski. Un jour, il est venu me voir : \* Il paraît dit-il. que le » château est hanté. Permettez-moi. Grégoire, d'y passer la nuit Je m'y · connais en esprits et je n'ai pas

» C'était bien cinq ans apres les évènements que je viens de raconter. Javais retrouvé tout mon calme Je laissal donc l'ingénieur dormir dans la cuisme Le matin je viens von il n'etait plus là Jeus beau chercher. je ne le trouvais nulle part. Je pensais dėja qu'il avait subi le mėme sort que François. Pas du tout! Je le découvris tapi dans une soupente. Il ne me reconnut pas. Il gardait le visage enfoui dans ses mains et débitait des propos incohérents. Sa famille est venue le chercher, les médecins etablirent qu'une maladie qu'il avait lui était montée au cerveau. Somettes ! En fait de maladie, il a du voir quelque chose qu'il n'a pas pu supporter.

\* La même chose s'est reproduite quelques annees olus tard avec le fils du cuisinier. On l'a retrouvé dans la forêt. Il était devenu complétement idiol. La veille encore, il débordait de santé et de galete que c'en était un plaisir. Personne n'avait la moindre idée de ce qui lui était arrivé. Ce n'est que quand j'ai vu le lit de la vieille cuisine defait que j'ai deviné qu'li avait du s'y glisser, et le payer de sa raison. Cette fois non plus le n'ai rien dit a personne. A quoi bon

exciter les ragots? » Mais que Monsieur s'en soit sorti est un grand prodige!

 Et le secrétaire, de quelle facon a-t-1 gagne la conflance du prince? » Gregoire fit une grimace a Peuh! Le prince ne le porte pas dans son cœur îl a peur de lui. - Pourquoi aurait-il peur?

- M je secrétaire a plus d'un tour dans son sac. Il y a quelques années. la santé du prince s'était améliorée. Il voulut mettre de l'ordre dans ses affaires et s'attacha M. Kholawitski. qu'il connaissant de longue date C'était un cousin éloigne, ou je ne sels quoi... La rémission fut de brève durée, mais le secrétaire sut s'y prendre avec le prince et s'installa définitivement au château. Tout vient de ce que Monsieur ne veut guitter le château à aucun prix, et qu'en même temps !! a peur de la solitude. Le secrétaire s'en est apercu et fait du prince ce qu'il

 Mais voyons, Grégoire, vous avez la conflance du prince... — Il me repousse, grogna le bonhomme, car il a honte. N m'en veut, parce que je lui rappelle ces temps-là. - Mais peut-être le prince a-t-ll mis M Kholawitski dans le secret de

ces événements? Non... Le secrétaire ne sait rien. sinon par oul-dire. Il a bien vu que le prince n'avait pas la conscience tranquille qu'il passait ses nuits debout et qu'il avait peur, mais il n'en sait pas olus Jai eu le malheur de lui dire que la cuisine était hantée La peur m'a enlevé toute jugeote. Etre resté tant d'années bouche cousue pour se mettre à parier maintenant! C'est un comble! Qui sait ce qui va se passer, a présent ! »

Il se frappa le front : a Mais i'y pense! Jai en bas une photographie de François. Il me l'avait donnée une fois qu'il était ailé au bourg Elle n'était pas réussie à son

goût. Þ Un instant après, il revenait avec une petite photographie launie Le professeur l'examina attentivement et

tressaillit Le visage était celui d'un garçon de dix-huit ans environ, agréable et rien moins que triste. Il souriait, d'un sourire incroyablement intense. Mais la bouche et les yeux laissajent percer un acharnement féroce. La ressem-

blance avec le prince était frappante, quoiqu'on ne retrouvat pas sur la photographie la distinction aristocratique et un peu dégénérée de ses traits, qui s'y trouvaient mêles d'éléments populaires. Mais, à la vive surprise de Skolinski, ce visage lui rappelait quelqu'un Pas seulement le prince...

Tout d'un coup, il comprit François rappelait vaguement Waltchak Non. c'était une illusion Leur jeunesse seule les rapprochait. Lis devaient avoir le même âge. Le professeur était tout bonnement le jouet d'une analogie, celle de Maya avec Waltchak, celle de François avec le prince, celle de François avec Waltchak - que de rapprochements possibles

« Grégoire, dit-il, n'auriez-vous pas entendu parler d'un signe? Quel est ce signe que le prince attend? semble attendre un message de ce François, qui lui pardonnerait et se ferait reconnaître par ce signe? - Non, je ne vois pas.

 C'est capital Si nous connaissions ce signe, nous pourrions guérir le prince, fit pensivement Skolinski, et l'arracher d'ici - Une fois seulement.. C'était du

temps de Mme Ziolkowska - Eh bien? Quoi? Parlez! - Il y a eu au château une gouvernante. Mme Ziolkowska. Monsieur et moi étions tombés malades en même temps. C'était une année de grands froids et nous avions attrapé la grippe. Mme Ziolkowska veillalt le prince. Elle aussi parlait d'un signe... Ah oui i Elle avait apporté un médicament au prince et... Je ne neux pas me rappeler... A-t-elle jevé la main en éternuant? Ou bien a-t-elle fait quelqu'autre geste? Toujours est-il que le prince, en la voyant, s'est mis à crier . « Le signe ! Le signe ! ».

et l'a prise pour une apparition. Du coup, elle s'est aussitot enfule - Faites un effort. Grégoire! Si nous connaissions ce signe, nous pourrions agit avec le prince comme avec un enfant. > Le valet de chambre plissait les yeux, se grattait la tête et se frottait

le front. « Pas moyen de m'en souvenir. - Essayez encore. Grégoire. Et cette

Mme Ziolkowska, qu'est-elle devenue? - Elle est partie pour Grodno il y a douze ans déjà. Où la trouver à présent? Je n'en sais ma fol rien. Le professeur réfléchit à la meilleure façon de procéder. Rechercher Mme Ziołkowska? C'était la première démarche à tenter. Ce signe lui donneralt tout pouvoir sur l'ame du dément et lui permettrait de déjouer les pians de Kholawitski, d'obtenir le départ du secrétaire, et de libérer le prince du poids qui le paralysait. Pour l'instant, il fallait tirer profit de l'absence prolongée de Kholawitski.

« Je vais voir le prince, dit-il. - Que Monsieur prenne garde. Le secrétaire peut survenir d'un moment à l'autre », l'avertit Grégoire en regardant craintivement par la fenêtre le vaste paysage fermé à l'horizon par la ligne sombre des forêts. « Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il reste si longtemps dehors. Le prince ne connaît pas Monsieur. Il pourrait se mettre à crier ou avoir une attaque. »

Mais le professeur comptait qu'il n'aurait pas oublié leur rencontre nocturne

Que lui dire ? Comment toucher cet homme confiné dans sa démence? Il poussa prudemment la porte. Le prince était assis sur son lit, et tenait entre ses mains un flacon vide. Il tressaillit, mais répondit au salut de Skolinski d'un mouvement de tête

« Je ne vous dérange pas ? demanda le professeur du ton le plus amène. Son cœur se serra à la vue du misérable vieillard. — Au contraire, je vous en prie!

sit le prince J'aliais mettre de l'ordre. Il faut que je range un peu tout ce fouilis Vous ne me dérangez pas le moins du monde. Je continuerai, si vous permettez? L'aisance du prince cachail mai sa peur Il tremblait de tout son corps.

de Skollnski le terriflait. (A SULDTE.

Des anciens temps, il avalt gardé son

excellente éducation, mais l'apparition

(c) Copyright Stock et Ritz Gombrowicz. Traduction Albert Mailles et Hélène Wlodarczyk,

Property Specia Mary Committee C ---THE COME THE PARTY Salaran A. miner 1. 1. 1. 1. July making the general Andrew Company A Comment 大學 等级 一大學 · Sharing ... 

والمناب والمناب والمناب

. . . . . . . . . . . . . . . .

and the second

A Secretary of the Contract of the

. 1 6 . . · · · · ·

er i jer diende i friendly broken in a Book - plant , Signific Action to the second main a marie and a secondario والمعارض والمستحرف المعاقبين فارت يرين بتجمع أسروان بهياك ريالي الزا ورجو and the same that the same an interior ! . is more. - ಇಲ್ಲಿಕ್ಕ್ ಕರ್ಮಕ್ರ

A ...

Company of Applications

1.0

· 中国 · 中国

Port-Barr

-----5 15-14-12 -Section of the second section of STATE AND STATE ---mad the state

THE WEST AND STREET The same of the Principal Control of the Control of ----

and to the same of the same Contract of the second of the Same of the state of the same

, to be a second of

de comme territore ariane e a co The management of the first in the second Light Space and the second

erentismen hat garageret man in it is

complete the second of the second

the second or seek made their the second

self was the loss required the

医病理学 类似的 计多级工作 化

The state of the same

The water

Britania - - Park

Branch Commence of the congress

the second of the second

الرابع فعدا جوله الهمدميين المال الرابا

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

. . .

4.

B. Alexander Million

# VACANCES FRANCE

# autre accueil pays d'oc

L'ARRIÈRE-PAYS

## Oublier les rôtissoires

tomne dernier, lorsque, le interministériel d'aménagement du territoire avait défini, pour la mission interministérielle d'aménagement du Languedoc-Roussillon, de nouveaux objectifs. Désormais, les aménageurs vont opérer un demitour complet sur sux-mêmes et se mettre à regarder avec beaucoup d'attention ce que, tout à la contemplation des vastes horizons marins, des dunes, des grèves et des étangs, qui étaient jusqu'ici leur domaine privilégié, ils avaient quelque peu négligé, plus certainement par manque de temps et de moyens que par réelle indifférence : l'arrière - pays. Un monde... des milliers et des milliers d'hectares de campagne, de forêt, de montagne ; des bourgs, des villages, des hameaux. Et aussi — et surtout — un peuple. à juste titre fier du riche héritage culturel qu'il tient de ses aleux et conscient de devoir perpétuer, coûte que coûte, des traditions, des habitudes, des particularités et cette langue d'oc née d'une civilisation aussi forte

qu'originale. Nouveau mot d'ordre donc, aménager « en profondeur » (le Monde du 8 juillet), c'est-à-dire faire participer l'ensemble de la région à ce développement économique directement lié au tourisme, et améliorer la qualité des services et des activités culturelies ayant, eux aussi, avec le tourisme, des rapports étroits.

Avec un million sept cent mille touristes annuels (qui devraient être toujours un peu plus nombreux d'une saison sur l'autre), le littoral jouera bien évidemment dont le financement a été sasuré un rôle primordial, celui de « fournisseur », de « réservoir » de l'agriculture, la mission, le de touristes. Reste à savoir si les adorateurs du solell, qui généralement savent se contenter d'un arpent de sable sur le bord de l'eau salée, accepteront de se rhabiller et de déserter, ne serait-ce que quelques heures seulement. leur paradis qui ressemble parfois à l'enfer à force de rôtissoires et de promiscuité, pour aller découvrir enfin des valeurs autrement enrichissantes.

#### Hôtels de campagne

Pourtant du pays languedocien de Thomières, qui ne compte plus ses vallées ses monts ses grottes et ses lacs, aux richesses romanes que recèle notre Catalogne, du parc naturel regional du Haut-Languedoc aux gorges de l'Hèranit, du cirque de Mourèze à Saint-Guilhem-le-Désert. de La Salvetat-sur-Agout à l'étrange paysage minéral du Sidobre, l'inventaire est varié à l'infini, où le randonneur pédestre ou cycliste, le cavalier, l'écologiste, l'amateur d'art et de vieilles pierres, le marin d'eau douce, le botaniste, ou plus sim-lement le curieux, trouveront chacun son affaire.

On va procèder de façon essentiellement ponctnelle, chaque commune soumettant à la mission ses idées, ses projets et ses moyens Car il est bien entendu - MM. Pierre Racine et Jean-Paul Lacaze, respectivement président et secrétaire général de la

ont fait à travers le chaut pays » début juill.t - que les municipalités resteraient en tout cas maitresses de leur avenir touristique, la mission se bornant à jouer en l'occurrence un double rôle de conseil et d'assistance technique et. dans de modestes proportions, de bailleur de fonds sous forme de petits crédits. Déjà on a décidé qu'on «ne demanderait pas trop à la promotion immobilière ». Sage résolution, quand on sait - et qui pourrait encore feindre de l'ignorer? — les ravages qu'exercent les marchands de béton à peu près partout où ils båtissent.

#### 140 000 hectares de merveitles naturelles

C'est pourquoi une formule comme les « campotels » « inventés » par le conseil général de l'Hérault, peut paraître exemplaire. quol s'agit-il? Contracdes deux vocables « campagne » et «hôtel » dit pourtant bien ce qu'elle veut dire. Destinée à permettre aux citadins de condition modeste des vacances en milieu rural, chaque unité comprend douze cellules pouvent accueillir chacune quatre ou cinq personnes, une salle commune d'accueil et un petit terrain de camping. L'une d'entre elles est déjà en service à Clermont-l'Hérault, au bord du lac du Salagou. Suivront Saint-Bauzille-de-Putois, fin 1977, et Fraisse-sur-Agout, pour Pâques 1978. Moyennant un coût raisonnable (3 784 400 F pour les trois premiers « villages »). par le département, le ministère

mission, ont hien insisté sur ce secrétariat d'Etat au tourisme, les point lors du voyage d'étude qu'ils communes et la caisse d'allocations familiales on implantera d'autres ensembles de taille et d'aspect également raisonnables. qui ne seront jamais ni une insulte au site ni une incitation à la petite guerre financière et spéculative.

giona) (soixante-dix communes merveilles naturelles) pour attirer en nombre convenable des visiteurs diversement tentés, les possibilités de récréation étant extrémiser sur l'avenir de cette expérience qui tend avant tout à distraire un peu des regards obstinément fixés vers le large, par paresse, par facilité, certes, mais peut-être aussi par manque d'in-

formation et d'incitation. a Faire remonter le littoral vers l'arrière-pays », pour reprendre l'expression de M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, n'est pas un vœu pieux. Le goût que commencent à manifester le vacanciers pour le retour aux sources vives du monde rural devrait peser lourd dans la balance. Avec cette volonté de bien faire, sans jamais céder à la tentation d'en faire trop et trop vite qu'affichent pour l'instant les maîtres d'œuvre, communes e mission, mais que ne partagent pas encore aussi spontanément tous les Languedociens. Il est vrai que, pour les gens sages, le touriste - celui du moins qu'ils on rencontre jusqu'ici - est un animal dont ils ont appris à leurs dépens, à se méfier.

J.-M. DURAND-SOUFFLAND.

#### MONTAGNE

## Super-Saint-Lary ou rien

E nouvelles prises de posi- dites et écrites sur l'éventuel équition viennent d'être enre- pement de l'Oule-Pichaley : mala création d'une station de sortes, souvent par des élèments sports d'hiver sur le site du bal- étrangers à la commune, ont con de l'Oule (2000 mètres d'a)- tenté d'arrêter un projet qui n'en titude), au-dessus de la station de Saint-Lary (Hautes-Pyrénées). Le 19 Juin dernier, une manifes- contestataires, on fait remar-C'est pourquoi encore les efforts | tation écologique rassemblant plus et le bon sens déployés par les de six cents personnes avait déresponsables du parc naturel re- file, pour protester contre ce pro- à partir du moment où la route jet, dans la station de Saint-Larv intéressées et 140 000 hectares de déclarée ville morte par la muni-

le projet, avait fait placarder sur Saint-Lary, parlait devant la les hôtels, magasins, édifices pu- commission départementale des mement variées permettent de blics, fermés à la demande du maire, M. Vincent Mir. des affi- travaux pour l'urbanisation des ches proclamant : « L'Oule-Pichaley (la future station de quatre mille lits) s'avère comme une nécessité touristique et économique. La population tout entière rejuse cette manifestation poli- la capacité d'hébergement de la tique déquisée.»

19 juin (organisée par la SEPANSO Aquitaine, le comité de défense Saint-Lary demain. les clubs alpins de Bordeaux, de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. le mouvement Environnement et humanisme de Toulouse, l'association Tarbes - Vivre autrement quelque peu modifié la position de la municipalité de Saint-Lary. Rappelons que le projet portait sur la réalisation de 53 000 mètres carrès d'hôtels et de résidences. 6 500 mètres carrés de commerces. des bâtiments de huit étages, en 13 juillet dernier, le conseil municipal de Saint-Lary se réunissait et rendait public un communiqué: « Beaucoup de choses ont été

gistrées dans la batallle de nifestations, pressions de toutes était qu'au stade de la dicussion, » Du côté des organisations

quer que l'autorité de tutelle a été placée devant le fait accompli. de 18 kilomètres rejoignant la future station était déjà en cours d'exécution, en décembre 1975. La municipalité, qui soutenait lorsque M. Vincent Mir. maire de sites de faire débuter les premiers l'été 1976 et les constructions en

Le conseil municipal de Saint-Lary a ensuite affirmé dans son communiqué : « L'insuffisance de station de Saint-Lary, l'équipe-La manifestation écologique du ment du domaine de l'Oule en remontées mécaniques, ont rendu nècessaire la réalisation d'un complexe immobilier en altitude. Un seul plan masse apait été dresse par un groupe d'architertes et le conseil municipal apait décidé de procéder à une étude d'impact très poussée nour ne se et décider ensemble) paraît avoir prononcer qu'en toute sécurité et connaissance de cause, n

#### Les Isards

A cette argumentation, les organisations écologiques répondent que ce sont en réalité MM Matout quatre mille lits devant être houx, représentant du delégué construits en dix ans, par tranches Midi-Pyrénées à l'environnement. annuelles de quatre cents lits. Le Fontan, représentant du conservateur régional des bâtiments de France, et Voinchet, architecte en chef des monuments historiques. qui ont demandé, le 15 mai 1976.



Desin de PLANTU.

cette étude d'impact au sein de la commission départementale

Le communiqué du maire de Saint-Lary observe que «l'étude, qui a duré plusieurs mois (...), a révélé un nombre de contraintes important, quant au site de l'Oule proprement dit. L'étude a également entisagé des possibilités d'équipement des sites environnant le secteur de l'Oule, dont et surtout celui de Peyramède, En 1965, le site de Peyramède avait été étudié par M. Louis de Marien, Grand Prix de Rome, M. le maire de Saint-Lary-Soulan 🛎 choisi cette solution comme celle offrant le plus d'avantages, et il

a aussi demandé : 1.) La mise en place d'un télésiège reliant le Merlan au lac de l'Oule, implanté à l'endroit le plus javorable sans porter atteinte au site, afin de permettre en hiver seulement l'utilisation de ce secteur pour la pratique du ski de fond et de promenade :

2.) La mise en place d'un centre de jour au Merlan, qui permettrait de recevoir tous les services de la station et l'accueil de la chentele:

3.) L'achèvement de la route vers le Merlan et son utilisation pour la seule chentèle d'hiver (en été, la route étant fermée au pasage couvert du col) ».

Les organisations écologiques s'opposent à tout équipement des sites environnant le nouveau secteur de Peyramède, car il tombe, lui aussi, sons le coup de l'interdiction d'urbaniser au-dessus de 1 400 mètres, décidée par M. Michel d'Ornano, ministre de la culture et de l'environnement.

Les mêmes organisations vont demander que toutes les nouvelles opérations d'équipement projetées soient rendues impossibles par l'extension de la réserve du Massif de Néouvielle, qui jouxte le secteur de l'Oule, réserve dont la surface est actuellemen de 200 kilomètres carrés et dont les cinquante lacs forment le plus bel ensemble du genre en Europe. avec les plus hautes forets du monde, une flore remarquable, une faune composée de grands tétras, de lagopèdes, de gypaètes barbus, derniers vautours de cette espèce, et de chevraies d'isards.

Pas de préjudice ?

La demande d'extension porterait sur une zone allant jusqu'au col de Portet à l'endroit où la route d'accès a prévu un tunnel de 200 mètres de long. Elle rendrait vaine la poursuite de ces travaux routiers puisque l'équipement du nouveau lieu en retrait du Merlan serait, du même coup. obligatoirement abandonné.

Telle est la répaque des arganisations écologiques à la volonté de la municipalité de Saint-Lary. qui souhaite poursuivre le projet retouche et oui le défend en ces termes : « Les jugements partés tusqu'à ce jour sur les projets de ceti: future station d'allitude s'avèrent désuets et sans valeur. car la nouve le extension de la station de Peuramède, située à 1900 mètres d'alti ude, et benéficiant d'un ensolettlement exceptionnel, ne peut en aucun cas porter un préjudice ni au site ni à l'écologie de la réserve nationale du Néquitelle. 2

Pour les écologistes, il n'est pas question d'accepter le site de Peyramède comme solution de rechange et ils espèrent que M. d'Ornano les suivra dans leur refus.

GILBERT DUPONT.

#### COTE

# Port-Barcarès, Port-Paradis

nons ici plusieura tola par an >, disent, avec plus ou moins de nuances, les propriétaires d'appartements de la cité lacustre Nautica. située pourtant à Port-Barcarès. « Nautica, rétorquent ceux qui ont comme résidence secondaire un appartement du front de mer, c'est le coin des

Pour ceux qui y passent une partie de l'année, qui viennent en weekend, Port-Barcarès (Pyrénées-Orientaleal - une des stations nouvelles de la côte Languedoc-Roussillon,à 23 kllomètres au nord-est de Perpignan - n'existe pas. Ce n'est qu'un nom qui regroupe des - quartiers - sans llen entre eux. L'autoroute du littoral. qui traverse l'agglomération, sépare deux communautés. L'une, tournée vers la mer, est dominée par les grands ensembles du front de mer : l'autre, dont la vie s'organise autour de l'étang de Salses-Leucate (8 000 hectares), se compose de - villages de pêcheurs », petites unités architecturales au prix plus élevé, comme le club Coudalère ou la cité Nautica. Sur les quatre cents logements de celle-

ci, quinze à vingt sont occupés en toulousain, il se disait, tout comme permanence par des retraltés. Envi- sa temme, - hostile par principe à ron trois cents ont été achetés par ces villages-champignons et à cette des personnes qui restent un mols en été et louent le reste de la salson ou même ne viennent lamais. Enfin quatre-vingts appartements servent de résidence secondaire à des habitants de la région Languedoc-Roussillon ou grand en duplex. des départements limitrophes.

M. Bernard Fabre habite à 200 kilomètres de Port-Barcarès, à Toulouse. où il exerce la profession de délégué pharmaceutique. Agé de quarante-quatre ans, marié, il est père de trois enfants de quinze, onze et sept ans. En 1971, li a acheté sur plans un deux - plécas à Nautica qu'il a revendu en 1976 pour faire l'acquisition d'un trois-pièces. - J'ai misé sur Port-Barcarès parca que cela me semblait être un bon place- faire. ment. Mais l'ai choisi Nautice parce que ça me plaisalt. Pour tous ceux qui, comme moi, alment la volle, la proximité de l'étang signifie qu'on peut naviguer par presque tous les temps. De plus, la cité lacustre permet d'avoir son bateau à qual devant la maison. • Quant à Georges, un universitaire cise Mme Maldan, mais pes vers

et taril sur demande.

forme d'aménagement du littoral ». ll a tul aussi rendu visite, ici, à des amis, en 1972, et s'est retrouvé propriétaire d'un studio qu'il vient de quitter pour un appartement plus

Beaucoup jugent avec sévérité l'ensemble de la station mais insistent sur leur attachement à Nautica, qui est « un paradis pour les enlants ». Avec cing piscines, on n'a même plus envie d'ailer à la mer. Ils se connaissent tous at se surveillent mutuellement : - Nous sommes tranquilles. dit Eric. âgé de onze ans. Les parents ne cherchent lemais à savoir vendre, nous ne le laisserions pes La mer à portée

pour prendre le mer. Quand le temps est médiocre, certains font des promenades à bicyclette. - dens l'arrière-pays, qui est spiendide, pré-

peu de pistes cyclables et la voit rapide est trop dangereuse . Nau tica est un milieu fermé, une sorte de club où l'on juge sans charité les constructions volsines. Ainsi, nous dénaturons la côte.

J'en élais sûr ( », tonne un pati commerçant languedocien, qui déclare avoir un appartement sur le front de mer, mais refuse de le montrer « Bientôt, ils vont dire que nous pol luons. A croire que c'est un péché d'avoir acheté ici. - La grisaille des Argonautes, de la Sardane et des autres grands collectifs en front de mer ne semble pas très propice aux confidences et les habitants ont tendance à fermer leur porte.

 Moi, je n'aime pas vraiment ces immeubles, mais une malson au bord de la mer, c'est le rêve de toute mon enfance, raconte Jacques, comptable dans la région de Toulouse. Alors, pour une tois qu'on n'avait pas besoin d'être riche pour avoir des lenêtres ouvrant sur la mar, l'en ai profité. -

JOSYANE SAVIGNEAU.

#### CHYPRE "Carrefour des civilisations"

du 8 au 15 octobre 1977

avec Mme MASDUPUY Conférencière d'Histoire de l'Art

Renseignements et inscriptions :

LES GRANDS ITINÉRAIRES DE BIBLE ET TERRE SAINTE

5, avenue de l'Opéra - 75001 PARIS - Tél. : 260-31-66 Lio. d'Etat 309 A

#### VALMONT clinique médicale

OUVERTE TOUTE L'ANNÉE, 1823-GLION-S.-MONTREUX (Suisse) à 1 L. de Genève - Tél. 1941/21/613802 (8 lignes) ; Télex 25277 600 m. d'altitude, face au lac Léman, climat doux, grand pare en dehors de toute circulation routière publique, à proximité de Montreux. Clinique de pathologie interne organisée pour les traitements des affections nécessitant des soins médicana réguliers, une diététique individuelle, du repos et de la tranquillité - Centre de cardiologie. -Physiothéraple - Kinésithéraple - Electrothéraple - Hydrothéraple -Blectrocardiographie - Rayous X - Examens de laboratoire. - Brochure

TOUS SOINS PAR ÉQUIPE MÉDICALE RÉPUTÉE DANS L'AMBIANCE D'UN HOTEL DE PREMIER ORDRE

aux tarife de 1975 LE MONDE ET L'HISTOIRE

(Publicite)

Dernière offre

## EN DIAPOSITIVES

40 F la série de 50 vues avec brochure-commentaire. PROVINCES FRANÇAISES, PAYS D'EUROPE, D'ASIE, D'ORIENT, D'AMERIQUE, TAUITI, BETES, VOLCANS, etc...

> Doc. et 2 vues c. 4 timbres PRANCLAIR-COLOR. 68630 BENNWIHR

#### **Tourisme**

## Affluence sur Paris-Miami

La compagnie National Airlines demande au bureau américain de l'aviation civile (CAB) la prolongation de l'autorisation temporaire de vol que celui-ci lui avait accordée entre Mlami et Paris, du 22 juin au 22 septembre 1977. National Airlines demande un délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours à partir du moment où le CAB aura réparti les routes transatiantiques entre les transporteurs aériens américains. Un porteparole de la compagnie a estimé que la nouvelle liaison était proche de la rentabilité.

grand renfort d'une publicité projetant l'image la plus traditionnelle et pleine clichés de la France — mais aussi la plus payante du point de vue touristique — celle du béret basque, de l'accordeon, des képis, des a petites femmes » du frenchcancan, la compagnie National Airlines (N.A.) vient d'inaugurer sa nouvelle ligne directe Miami-Paris. Certes, après un voyage à Paris, des personnalités du monde des affaires, de la presse, des élus locaire, n'ont pas souffert du dépaysement une fois à l'hôtel Sheraton-Montparnasse, qui. bien que parisien, ressemble à s'y méprendre à ses frères américains. Progressivement, ils ont cependant apprécié les charmes du bateau-mouche, des fromages, du champagne, des boites de nuit et même de la simple flanerie dans les rues de « Paname ».

Pendant les prochaines semaines, les quatre vols hebdomadaires Miami-Paris et retour sont complets, justifiant ainsi l'exceptionnel et coûteux effort publicitaire entrepris. Reste à savoir si, à la fin de la période d'essai de trois mois acceptée par le Civil Aeronotic Board (CAB), le volume des passagers se maintiendra à un niveau suffisamment élevé pour que cette nouvelle ligne solt définitivement auto-

La forte rentabilité du Miami-Londres, ouvert il y a maintenant sept ans, entretlent l'optimisme des dirigeants des N.A., anticipant que l'essor économique du sud-ouest des Etats-Unis élargira un marché jusqu'à présent

dominé par les touristes. En effet, ces régions sont en train de rattraper leur retard sur le nord et l'est du pays, et leur développement annonce un accroissement sensible des échanges commerciaux avec l'Europe. Les Sudistes cherchent des débouchés en Europe, tandis que dans l'autre sens, beaucoup de sociétés européennes envisagent d'investir dans le sud des Etats-

Unis, où les structures syndicales

sont encore faibles. Ainsi, les National escomptent - elles une nouvelle clientèle qui s'ajoutera à celle des touristes des Caraibes et des passagers latino-américains en transit. D'autre part, nombreux sont les Américains des régions du Sud 13. Ct (f) et du Sud-Ouest qui préfèrent 14. Cg3 (g) aller en Europe via Miami pour 16. d5! (1) peine plus long qu'un New-York- éviter les encombrements et la 17. Fg5 (1) h6 (m) 36. Ff6+! tension de New-York. En outre, 18. Fe3 des horaires savamment étudiés 20. Ch2 (n) encouragent les passagers en pro- 21. Tri venance ou en partance de l'Ouest américain à choisir l'escale de Miami plutôt que de passer par

#### Réticences françaises

Enfin, les travaux de restauration de Miami-Beach devraient lui permettre de retrouver sa plaze et d'augmenter son attrait touristique, pour le moment surfait a bien des égards. Etant données sa position privilégiée et sa large capacité hôtelière, Miami est en passe de devenir une des grandes a portes de départ » vers l'Europe. Dans ce contexte, on comprend mieux les réticences des autorités françaises à autoriser l'ouverture d'une ligne qui fait concurrence à Air France sur sa ligne de Mexico, raflant au passage la riche clientèle de Houston

Ainsi, anticipant une augmentation générale du trafic, des travaux out été entrepris pour moderniser l'aéroport international de Miami, actuellement insuffisant et contraignant les passagers en provenance de l'étranger à de longues et éprouvantes attentes devant les guichets de la police et de la douane. Pour le moment. comme l'écrit le Miami News a Paris est toujours prêt pour accueillir les touristes américains. mais Miami est-il en état de recevoir les Français ? On peut en

#### LES MONASTÈRES DE BULGARIE

du 1<sup>er</sup> au 10 septembre 1977

Renscionements et inscriptions :

LES GRANDS ITINÉRAIRES DE BIBLE ET TERRE SAINTE

5, avenue de l'Opéra - 75001 PARIS - Tél. : 260-31-66

#### échecs

11 Cb-d2 (d)

(Tournol des Candidats,

neuvième partie de la demi-finale,

Genève, Juillet 1977.)

Blancs : B. SPASSKY

Noirs : L. PORTISCH

Partie espagnole

é5,23. Fg5! (9) Cc6 24. f4! a6 25. T×f4

Cf6 26. Ta-f1 (r)

(g) 30. Fd1 ! (x)

31. TXf5 Fb7 32. DXb5+ 1

F(8 33. F×h5+

h5 (0) 39. Fxd6+

a) Ce retrait original du C-D in-

troduit le système Breyer, qui béné-

ficie depuis une vingtaine d'années

A. Karpov joue volontiers ici 10, d3,

ce qui iui permit, en 1973, à Moscou,

de prendre une belle initiative

contre Spassky après 10... Cb-d7; 11. Cbd2, Fb7; 12. Cf1, Cc5; 13. Fc2, Té8; 14. Cg3, Ff8; 15. b4, Cc-d7;

16. d4, h6; 17. Fd2, Ch6; 18. Fd3,

g6; 19, Dc2, Cf-d7; 20, Ta-d1, Fd7; 21, dxé5, dxé5; 22, c4 |

11. d×e5, 1, C×e4; 12. e6, f×e6; 13. F×e6+. Rh8; 14. Fd5. Cc5; 15.

Fxb7, Cxb7; 16. c4 (Gligoric-Benko,

d) D'autres possibilités sont II. c4

et II. Ch4. La suite moderne II. Cb-d2, Fb7; 12. Fc2, Té8 a fait

l'objet, ces dernières années, de très

e) Certains maîtres préférent jouer tout de suite 12..., c5 pour éviter la variante 12..., Té8; 13. b4 ?

j) Mais Spassky, qui a souvent joué avec les Noirs cette ligne, estime

que 13. b4 ne donne pas grand-

chose; par exemple, 13, b4, P18; 14. a4, Cb6; 15. a5, Cb-d7; 16. Fb2, Tb8; 17. Tb1, Pa8; 18. Fa1, g6;

19. c4, exd4; 20. cxb5, axb5; 21.

CXd1, d5 avec égalité (Planninc-

Sparsky, Amsterdam, 1973) ou 13. b4,

Ff8; 14. a4, a5; 15, bxa5, Txa5; 16. Tb1, Da8 (Harston - Spassky,

Bath, 1973). A considérer est aussi

13. a4. Ff8; 14. b4. Cb6; 15. a5,

Cb-d7: 16. Fb2 suivi de la construc-

g) 14. dx65 ne donne rien : 14...

h) Blen des tentatives ont eu lieu,

1) Mellieur sans doute que 15....

1) La fermature du centre est

logique : l'alle - D des Noirs est

tenue en respect par l'avance a2-14; le plan des Blancs s'oriente vers

k) Un carrefour important : les

Noirs ont le choix entre le coup du texte et 16... Cb6 comme dans la partie Earpov-Smejkal (1977) : 16..., Cb6; 17. Dé2, Cx84; 18. Fx84, bx84; 19. Tx84, Fc8; 20. b3, Tb8; 21. Ta3, Té7; 22. c4, Té-b7; 23. Dc2, Cé8; 24. Fd2, Cg7; 25. Ch2, 15; 26. Tb1, Tf7; 27. b4! et les Blancs ont une position avantageuse.

1) Une autre idée est 17. Pé3, Cc5 :

Le lancement par l'Oréal d'une

nouvelle permanente « Volu-

mousse » illustre la constance de

l'attrait pour les cheveux bouclés

18. Dd2. Cf-d7 !

l'attaque sur l'aile - R ennemie.

qui semblent moins précises : 15.

Fg7; 16, d5, D67; 17, b3!, c6; 18, c4 et que 15..., Fg7; 16. Pd3, d5; 17, Fg5 i

d×65; 15. Cg3, g6; 16. Cb2, Fg7; 17. Cg4, C×g4; 18. D×g4, Cf8 (Duck-

stein-Kuljpers, Tel-Aviv, 1964).

b4; 15. dxe5; 15. b3; 15. Fd2.

nombreuses analyses.

tion Té2-De1-Td1-c4.

d'une grande popularité.

Dé7 (p) 40. Cg4. Abandon (22)

Fg7 38. TXf8+ BXf8

b5 27. Cxb5 !! (t)

L'ŒIL D'AIGLE

m) Il n'est pas certain que cet affaiblissement de l'aile - R soit nécessaire. Avec les Noirs, Spassky poursuivit contre Kuzmin (1973) par 17..., Fg7; 18. Dd3, Cç5; 19. Ch2, h5! monaçant Dç7 et Ch7. Encora plus précis est 17..., Tb8!; 18. Dd2, Fç8; 19. axb5, axb5; 20. Ta2, Fg7; 21. Té-a1, Cç5; 22. Dé3, Té7; 23. Cd2, Tç7! comme dans la partie Spassky-Karpov (Leningrad, 1974). On ne sait pourquoi Portisch refuse lci 17..., Tb8 qu'il joua contre Lilouboevitch à Milan en 1975; 18. Dd2, Cç5; 19. Ch2, Fç8; 20. axb5, axb5; 21. h4, h5; 22. f4. Db6! ou bien 21. Tf1, Fg7; 22. Rh1, Tf8); 23. f3, Dç7 (Thal-Portisch,

23. f3, Dc7 (Thal-Portisch,

Ouvre la disgonale h6-c1 et

pare l'avance 12-14 : si 22. 14, h4;

p) La manœuvre Dé7-Df8 visant l'échange Ph6-F; é3 paraît lente et artificielle. 22... Dç7 ou 22... CXa4

q) Un coup très fort. Les Blancs

s'emparent de la case g5, ne crai-gnent plus l'avance h5-h4 et mena-

r) Menace 27. Tx17. L'amoncel-

ement des forces blanches sur l'alle

R devient soudainement inquié-

a) Le C noir semble tout défendre. A noter que 26... 16 perd immédia-tement à cause de 27. Cxh5 l. gxh5 :

t) L'ancien champion du monde

dide sacrifice concrétise la stratégie

des Blancs et sanctionne les impré-

cisions de Portisch (surtout 17..., hé

u) Menace tout simplement 29

r) C'est la fin, élégamment exé-

a) Si 36..., Exh6; 37. Th5 mat. aa) Si 40.... Cy64; 41. P65+, Rg8;

42. Th8+, Rf7: 43. Th7+ et 44.

T. GORGIEV

Car . . . and sign again .

abedelgh

BLANCS (3) : Rf4, Tg5, Ph7.

Les Blancs jouent et sont nulle.

SOLUTION DU PROBLEME Nº 720

A. GULIAEV. 1931

1. d4! menacant 2. d×65 mat.

Au tournoi des candidats,

Kortchnol n'est plus qu'à un demi-

point de la victoire contre Polu-

gajevski. Il compte huit points

A Genève, la rencontre Spassky

Portisch (5 à 5) vient de reprendre

après une semaine d'interruption.

contre quatre (+5=6-1).

CLAUDE LEMOINE

1 ... Cd5 ; 2. Dc6 mat.

1..., Cd3; 2. Dc6 mat. 1..., Fd3; 2. Cb7 mat.

1..., Fd5 ; 2, Dç7 mat.

1..., Tb-d2; 2. Fb4 mat.

v) Si 28..., Rg6; 29. Th4. w) Et non 29... Rg8; 30. T×h5.

cutée par Spassky.

y) L'abandon était possible.

a conservé son œil d'aigle. Ce aplen-

étalent à envisager.

cent désormals 12-14.

au lleu de 17., Tb8).

Dxh5+, Rg8; 30. Th4.

23. Cé2, CXé4 gagnant le plon é4.

#### Nº 721 bridge

## LE CHAMPIONNAT D'EUROPE

un coup fatal aux espoirs des Français dans le précédent championnat d'Europe. Mais une défense parfaite aurait pu faire chuter le contrat.

**A** 10 9 8 3 ♥ D865 **♦** A 3 - A 6 4 N O E 64 **DV** 1052 ARD52 ♥ A ♦ R987

JDV2 Ann. : N. don. N.-S. vuln. (donne 31). Quest Nord Romik Poubeau Stoppa 1 SA esasq passe passe

Ouest ayant entamé la dame de carreau le déclarant prit avec le rol puis il tira as, roi dame de pique et l'as de cœur. Il essays ensuite l'impasse à trèfle, mais Est prit la dame de trefle, mais le roi et rejous le 10 de trèfle. Comment Lev. en Sud. a-i-il gagné le PETIT CHELEM A PIQUE contre toute défense ?

Quand Quest, au second tour à pique, a défaussé un carreau,

Réponse :

La réussite de ce chelem porta le déclarant comprit qu'il serait surcoupé s'il essayait de couper deux carreaux. Il battit donc trois jois atout et envisages d'autres moyens de gagner, avec, par exemple, le roi de cœur troisième (affranchi après deux coupes) ou un squeeze ou même un place-nient à trèfle si l'impasse avait réussi. Celle-ci ayant échoué, et Est ayant rejoué trèfle, Lev prit avec le valet de trèfle et il eut finalement recours à une remarquable fin de coup :

4 10 ♥D 8 6 ♦ A ♣ A

Le déclarant rejoua l'as de trèfle et Ouest ( R V 9 V 10 5) fut « squeezé par la coupe » ! En effet, s'il défausse un carreau, le déclarant tire l'as de carreau. prend la main en coupant un cœur et coupe ensuite carreau avec le 10 de pique pour affranchir le dernier carreau (une seconde coupe à cœur servant de reprise). Si Ouest préfère défausser un cœur, Sud coupera deux fols cœur pour affranchir la dame de cœur (l'as de carreau et la compe d'un carreau servant de reprises pour utiliser la dame de cœur affranchie).

Pour la chute, il fallait détruire la communication de l'as de carreau au lieu de faire le retour du 10 de trefle... A l'autre table, les Français

Chemla-Lebel, en preuve de trop de prudence : Chemia

#### TROP DE CŒUR POUR RODRIGUE

L'Angleterre, qui a fini troisième au précédent championnat d'Europe, essaie de faire encore mieux à Elseneur grâce à la paire Priday-Rodrigue qui est le pilier de l'équipe.

Voici un coup classique, joue avec streté par Rodrigue, pour faire dix levées avec atout cœur.

> A A R 10 6 - AD9762 **4973** ¥ ¥8543

S A3 NOIRS (4) : Ra3, Cf7, Pf2 et | RD 10954 ♣ V 10 3 A D V VARD972

> Ouest entame le roi de carreau. Est prend avec l'as et rejoue le 3 de carreau pour la dame d'Ouest qui continue avec le 10 de carreau coupé par le 6 de cœur du mort et surcoupé par le 8. Est contre-attaque le 3 de cœur, Sud prend de la dame (Quest fournissant le 10 de cœur), puis Sud tire le roi de cœur sur lequel Ouest défausse un carreau. Comment Sud dout-ti jouer pour gagner QUATRE CŒURS contre toute défense ?

> Si Est contre-attaque le 7 de

pique (au lieu du 3 de cœur),

Sud peut-il encore faire DIX

Note sur les enchères : Les enchères, Est donneur et N.-S. vulnérables, auraient pu se dérouler ainsi :

Cette donne est dangereuse car

si Sud, au second tour, saute a « 3 🖤 », il risque de monter trop PHILIPPE BRUGNON.

dames

#### COMBINAISON CLASSIQUE

A. BIZOT (1941). (Championnat de Suisse 1977) Blancs : CAZEMIER Noire : RIVAUD Ouverture 31-26

1. 31-26 (a) 2. 36-31 3. 41-36 18-23 11 39-34 (b) 20-24 15-20 12. 27-22 ! 10-15 4-10 13, 31×22 6. 46-41 12-18 14. 37-31 28×37 7. 31-27 8. 36-31 9. 41-36 7-12 15. 38-32 1-7 16. 26-21 37 X 28 16×27 24-29 17. 31×4! 10. 33×24 abandon

a) Au cours du tournoi olympique mondial de 1976, l'ouverture Raphaël 32-28 fut adoptée cent quatre fois, l'ouverture Roozenburg 33-29, vingt fois, l'ouverture Barteling 33-28. seize fois, l'ouverture polonaise 31-27, sept fois, l'ouverture française 34-30, trois fois, l'ouverture Pabre 34-29, deux fois, l'ouverture 35-30, une fois. L'ouverture 31-26, adoptée parfois avec succès dans les années 20 par les anciens champions du monde Bizot, Pabre et Springer, n'est jouée que très rarement car elle écarte en général toute possibilité de liberté de manœuvre si l'adversaire applique les tendances modernes. Jouant contre un adversaire moins expérimenté que lui, le maître inter-national Cazemier pouvait prendre ce risque, d'autant que, lorsqu'il disputa cette partie, il était déjà assuré de conserver le titre de cham-pion de Suisse.

b) En vue de placer, sur (15-20 ?). le « coup Napoléon », combinaison classique qui se traduit per une rafle spectaculaire de cinq plons per 31×4. c) Si (17×28) 26-21 (16-27 (31×4+-

A. BIZOT (1941)

Les Blancs jouent et gagnent. Solution dans is prochaine chronique.

JEAN CHAZE

avec le Père DALMAIS

Professeur à l'Institut Catholique de Paris

## Lic. d'Etat 309 A

## TOURISME HOTELS RECOMMANDES

Mer

34300 CAP D'AGDE

Hôtel LE SABLOTEL \*\*\* N.N. en bord

de plage. Deux piscines privées (eau

douce chauffée, eau de mer). Anima-

PARKHOTEL Im classe, centre, prés gare centrale « Wiesenhüttenplatz 28 ». Tél : 1949/611/230571 - TX 04-12808

Kensington London

tion, voile, promenade en péniche sur le canal du Midi. 34300 LE CAP D'AGDE, tél. 94-13-17, 94-14-29. Angleterre

Montagne

04400 LE SAUZE

Une situation exceptionnelle près du Hotel LE DAHU \*\*\* N.N. Alt. 1.490 m. Metro South Kensington, P 70 breakfast, taxa inclus. CROMWELL HOTEL Piscine chauffée. Saucas. Tennis privé Cromwell Piace, London, SW7 2LA. Dir. E. Thom - 01-589-8288. 04400 LE SAUZE. Tél. (92) 81-05-59.

Suisse

Paris

INVALIDES

AROSA (GRISONS) HOTEL DE LONDRES \* N.N. 1, rue Augoreau (Champ-de-Mars, près Terminal Invalides). Compl. refuit neut. HOTEL VALSANA, In catégorie. Une

semaine forfaitaire de tennis des Toutes ch. av. bains ou douche et w.-c., calme et tranquillité, 705-35-40. 420 F.S. Piscine couverte. Telex 74232

MONTPARNASSE

HOTEL LITTRE \*\*\*\* Paris-6\*, r. Littré.

Tél. : 544-38-68 - Téles 270-557 Holivic. 120 chambres - Garage - Seminaires. Même administration : HOTEL VICTORIA PALACE \*\*\*\*

Paris (6c), 6, rue Blalse-Desgoffe.

120 chambres - Restaurant - Garage.

Tél. : 544-38-16 - Télez 270-557 Hollvic

(EKA

Montreux, Climat. Sports Repos. 60 km de promenades balisées. Piscine, patinoire artif., tennis ét minigolf : GRATUIT. Offres détaillées par Office du Tourisme - CH-1854 de 10 h. à 12 h. Leysin, têl. 1941/25/62244. Entrée gratuite.

Alt, 1.350 m, à 25 km de

LEYSIN (Alpes Vaudolses)

Allemagne

d'une clientèle féminine qui, malgré les aléas de la mode, reste fidèle à des techniques éprouvées. FRANKFURT

#### ORS DE LIMOGES Comme chaque année, au mo-

ment des grandes migrations des vacances. la ville de Limoges organise une exposition de ses fameuses porcelaines. Du 14 juillet au 15 septembre, sont présentées, à l'hôtel de ville, des pièces dont les décors ont été exécutés avec de l'or, depuis 1787. C'est à cette date que Louis XVI permit aux Limousins d'utiliser l'or dans le décor de leurs porcelaines, privilège jusque-là réservé à la manufacture de Sèvres.

A l'occasion de cette exposition, des pièces anciennes uniques sont sorties des collections particulières des porcelaines de Limoges et du musée Adrien-Dubouché. Elles côtoient les productions actuelles qui perpétuent la tradition tout en s'adaptant à notre époque, avec des applications d'or sous émail, garanties indélébiles au lavevoisselle.

★ Hôtel de ville de Limoges, jusqu'au 15 septembre, tous les jours, de 19 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Depuis 1968, nous avons vu les à cheveux des adolescentes s'allonger au gré des saisons, puis se raccourcir en casques lisses et gominés, se friser à l'africaine, pour arriver aux tignasses emmèlées des estivantes de Saint-Tropez. Et pendant ce temps-là, quinze millions de Françaises ont opté pour la permanente en 1976, soit 46 % des personnes de dix-sept à soixante-dix ans qui ont recours au coiffeur au moins une fois par

Bouclez-vous

En effet, mis à part les salons de création parisiens, la grande époque consumériste de la coiffure française a tourné court avec la montée des hippies.

trimestre.

#### Permanentes Vers la fin des années 60, les

coiffures conflées et les e pièces montées » s'obtenaient à grands coups de crépage et de laque, les res aux rouleaux, au brushing. mèches rebelles disparaissant sous chez le colffeur ou chez soi. le ciseau. A l'inverse de leurs collègues anglais et américains, les coiffeurs français out boudé l'invention danoise de rouleaux chauffants « Carmen » (repris depuis par « Babyliss »), craignant de voir s'espacer la fréquentation de leurs salons. Ils ont été surpris par le mouvement écologiste et la recherche du naturel, du moins

chez les jeunes. La nouvelle permanente est faite pour plaire aux coiffeurs et à leur clientes, sur les plans de l'esthétique et du confort. Jusqu'à maintenant, les permanentes

froid, d'odeur peu agréable, étaient difficiles à appliquer sur des bigoudis, qui tirent les cheveux. Le temps de pause, sous un bonnet, pour maintenir une chaleur égale, est peu plaisant, Enfin vient le moment du rincare et du lavage, avant l'application du liquide de fixation (de cinq à dix minutes). Dernier inconvénient : ces « permanentes » ne durent guère plus de deux mois.

 Volumousse » se présente sous la forme d'une bombe pulvérisant une mousse blanche, légère, compacte et stable. Elle fond lentement, permettant de réaliser des frisures régulières, sans avoir à pencher la tête, formant une coiffe qui ne coule pas. Le fixateur obélt au même principe : la pulvérisation s'effectue grace à un gaz. Le résultat, souple et vivant, permet toutes les coiffu-

ARTS ET COIFFURES 20, rue du Cherche-Midi

75006 PARIS Tél.: 548-09-87

---

Service better better be

14 m. C.

Section of the second State Line

STATE OF STATE The same of the A. 1. 100 220 ----

EX DES

A . 1 . 1 . .

**Hippisme** 

The state of the s

grading the Control of the control o

\*2¥43 \*2¥4235 \* 114

(144.0 p. 15) And Thomas of Contract and the contract of the Marine of the de share is receive simulation That Series A. Lot & The Conand high in Calabo So liberty, in the the title of the same in the six send -

編成 自然機 原統 教 (章 を )サーナル・

**海南市 油 中国工程 二元四八二元** 九 FREEDRICK CONTRACTOR SERVICE CONTRACTOR Break Street Control of the Control to policie a delication was that there

TROP DE CŒUR POUR ROSPIGE

geography and geological to a special grown in the The state of the s Marie a Birth man ! White he was to Branch and the second section in the second The state of the s

A straight with the first than the

# 1 T 2

Service Statement Statement Control the the makes with make the 🏚 🕭 🚜 1.5 N

₩ a k, 12 a f 1 dames

(大震力を記録をは、19.00mmであるという。

と 神経 神経のない 生物理 本 たいごと こうき マー THE STATE OF THE PROPERTY OF STATE OF THE PARTY OF where where he is the place of the control of The second of the second of the second The result of the second Se there were the second of the second the way budger and a bugger to 斯斯·斯格里利 使用重新一次 有。《2017年 to the second transfer of the second of the a But the state of the state of

Similar Lifer Parks Size in its

manager and the second of the

a statistic of sections from the section of the THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

was the same with the same and the same THE REAL PROPERTY AND THE PARTY OF THE PARTY profit in the second of the second The second of the second of the second MARK BOOKS COMMENT WITH THE STATE OF ST Markey San and with the transmit · 数数 、 电中枢电流线 (\*\*\* Light to the second of the second A Branch of the second of the A THE PARK OF THE AND THE SECOND SECTION AS A CONTRACT OF THE PARTY OF THE Application and application of the second The property was the same of t with the last to the same of t The second of th STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY. The first company of the second second second second the law while the me will be gradie good hard was in the The state of the s

A STATE OF THE STATE OF

The second second

#### A 数数数数 8 4 1

victoires (dont une, s'il plait, dans les Eclipse stakes) sur le cheval français Trépan. Celuici avait èté déclassé des deux courses, et son entraîneur condamné à 1 250 livres d'amende. Cette fois, c'est la machine couragement (car, en fait, il ne s'agit plus d'éprouvettes mais d'un appareillage compliqué, capable de détecter automatiquement des centaines de drogues) dont le voyant rouge s'allume et accuse deux chevaux : Air du

> dolin, une course à tiercé. Tous deux ont été déclassés. reconnu que, dans le cadre d'un

**Philatélie** 

Joliot-Curle:

aérienne »:

Nord et Süver Eagle. Le premier

avait gagné, le 21 juin, à Chan-

tilly, le prix Rainbow : le second

avait été deuxième le 26 juin à

Longchamp, du prix Major Fri-

MAURITANIE : - Prix Nobel -.

hommage aux laurésts des Priz

Les trois valeurs « poste » sont :

Une émission de six timbres rend

12 Um, polychrome; Prix Nobel

de chimis, 1935, Irène et Frédéric

14 Um. polychrome; Prix Nobel de littérature, 1925, George Bernard

15 Um, polychrome; Priz Nobel

trois timbres e poste

de médecine, 1901, Emil A. von Beh-

administré à son cheval, avent les deux courses anglaises, pour alder à l'élimination de toxines nées de l'énervement du voyage de la cafeine. Cette fois, ses colprélèvements effectués après deux lègues se disent seulement « sturien remarqué, n'ont aucune idée de ce qui a pu se passer. Et. la meilleure défense restant l'attaque, tous deux ont décidé de porter plainte nour aider à décou-

RE-PAUSE CAFÉ

La machine anti-dopants n'étant dopants. pas encore dotée de la faculté de réflexion, on nous permettra de la relayer et d'en formuler quelques-unes.

Ce qui avait le plus étonné, l'an passé, était que le produit en cause appartint à la pharmacopée de grand-papa. On fait infiniment mieux que la caféine pour redonner du tonus à des jarrets lymphatiques. Mais le para-L'entraîneur de Trépan avait doxe n'existe que si l'on en reste à une conception ancienne du traitement vétérinaire, il avait dopant : celle, précisément, d'un

Nº 1496

de littérature, 1929, Thomas Mann ;

66 Um, polychrome; Prix Nobel de la paix, 1917, Croix-Rouge inter-

POLYNESIE : Danseuse de

Un timbre e poste aérienne s représentant une danseuse de Tahiti, suivant une maquette réalisée par Ky Phungchaleun d'après P. Blanc,

THE THE PARTY

27 francs C.F.P., polychrome.

liers Cartor S.A.

netit formati.

Impression en offset dans les ale-

Bureaux temporaires

tembre. — Foirs-exposition (cachet

€ 46300 Gourdon, du 1er au 7 sep-

⊙ 66700 Argelès-sur-Mer (gymnase,

parc des sports), les 3 et 4 septem-bre. — Journées philatéliques. 0 06130 Grasse (salle municipale,

cours Honoré-Creps), du 17 au

21 septembre. - Exposition Interna-

tionale des moyens de lutte contre

A SAINT-AMAND-LES-EAUX, les

17 et 18 septembre, au Théâtre muni

cipal, une exposition sera organisée

à l'occasion de l'émission e premier

ADALBERT VITALYOS.

jour » du timbre Tour abbatiale.

Tahiti .

a été émis,

en avion, un diurétique contenant cet égard, les déclarations de l'enpéfaits » ! Ils ne savent rien, n'ont la caféine était une composante vrir la main frauduleuse qui a fait trop bien courir leurs che- serait le coup de gomme final que

Le verdict de celle-ci n'est connu qu'après un long délai : plus d'un mois dans les cas d'Air du Nord et de Silver Eugle. Dès lors reparaît un hiatus, deja genérateur de plusieurs imbroglios udiciaires (l'affaire Scallywag. par exemple). Les chevaux incriminés sont rayés du classement, et ce sont leurs suivants qui les y remplacent. Mais cette modification ne prend effet qu'à l'égard du propriétaire et du jockey qui, à ce moment, n'ont pas encore

comptes ont été soldés depuis longtemps. Dans le cas, par exemmisé sur Silver Eagle qui sont ceux ayant fait confiance à Fipon, du P.M.U. entend tourner la difnitive dès que les commissaires de la réunion l'ont entérinée, quels que soient les aléas uitérieurs. En somme, il peut y avoir deux arrivées : une, fixée imméentre les joueurs et le P.M.U.; taire, l'entraîneur, le jockey et cheval. Mais, d'évidence, c'est là une fiction.

Un troisiame ordre de réflexions tient à la personnalité d'un des entraîneurs en cause : il s'agit d'Alec Head, au palmarès professionnel extrêmement brillant. à l'influence considérable, tant chez les entraineurs que chez les éleveurs et à la Société d'Encouragement, et qui avait jusqu'ici sa place directement à la droite du trône hippique. Peut-être s'agitil, là encore, de gommer. En l'occurrence de gommer l'impression que les foudres hippiques ne s'abattaient que sur les modestes (n'est-ce pas, Kalley, Brilet, Philidor et d'autres ?)

Première grande épreuve pour deux ans, avec le prix Robert-Papin. La française Vific (fille de Reffic dont la production, ainsi, montre enfin le bout du nez) bat nettement l'anglais Emboss, invaiccu chez lui, et les deux meilleurs « deux ans » italiens. Pas un poulain d'origine américaine - origine actuellement si prisée — n'avait accepté la lutte. Europe hippique pas morte?

LOUIS DENIEL

#### produit accroissant l'énergle musculaire on l'influx nerveux. Ce n'est probablement plus ce qui est recherché avec la caféine. A traineur de Trépan mettent sur la voie : dans l'affaire anglaise, d'un produit diurétique facilitant l'élimination de résidus organiques. L'explication qui vient à l'esprit est alors qu'elle pourrait être utilisée pour faire disparaître les traces d'autres traitements. Ce décélerait la machine anti-

encaissé allocation et pourcentage.

Elle est inopérante vis-à-vis des parieurs, à l'égard desquels les Rive gauche ple, du tiercé prix Major Fridolin, ce sont les joueurs qui avaient passés à la caisse du P.M.U. : non lequel se trouve hissé, par le déclassement de son adversaire, dans l'arrivée gagnante. Le réglement ficulté en considérant que, vis-àvis des joueurs, l'arrivée est défi-100 Um, polychrome; Prix Nobel de la paix, 1953, Georges C. Marshall. diatement, qui règle les rapports une, officielle, qui peut être arrêtée un mois plus tard et qui ne concernerait plus que le proprié-

## De Genève à Coppet

HOTEL du Rhône, qui vient de modifier sa carte en y ajoutant quelques plats originaux de qualité (de merceilleuses rillettes de saumon, un sauté de veau à la langouste, des éminces de veau au gingembre, notamment), a organise le mois dernier le « Trophée Rhône », réunissant les barmen des grandes maisons réparties sur le chemin du grand sleute, de Genève à la mer. C'était aussi l'inauguration du nouveau bar de l'hôtel, la « Trident », fort ėlėgani. Trente-huit chefs barmen étaient présents, et le jury, preside par M. Richard A. Lendi, a recompense les meilleurs. Le cocktail « Rhodania » (de Pierre Grocq, le Fou du roi, à Lyon), celui de Pierre Lecomte « Amour » (Hôtel Montsleury, à Conclasses respectivement

chain a Trophée Rhône » aura lieu au printemps prochain à Lyon, ville du vainqueur 1977. Du nouveau à Genève, le jeune Gérard Bouilloud, cutsinier bourguignon de trente ans, vient de s'installer au Vieux Moulin (89, route de Drize, à Troinex-Genève -Tél. 42-29-56). A sa carte, des escargois poèlés aux notils légumes, une soupe de grenouilles à la menthe, du saumon frais pocké aux pamplemousses roses, une poularde au vinaigre et aux trusfes, un mignon de reau aux poireaux et, avec les viandes. un remarquable flan cux petits légumes.

En date du 28 juin 1651, la Confrérie de Saint-Urbain ordonnait que « l'on fasse promenade jusqu'au pré du Sieur Falconnet et par la ville de Vevey ». Amsi naquit l'illustre féte des Vignerons vaudois. Ce sera, à la fin de

OUVERT EN AOUT

PERGOLA

144 Champs Elysées (عناية دا النابة)

BELLE CARTE BE SPECIALITES

REGIONALES

une province dillérente

chaque quinzaine et -

dégustation gratoite

de ses meilleurs erus

Sell 80 F sery. compris

Parking George V

161. 359.70.52

SALLE AGREABLEMENT CLIMATISEE.

Brasserie 21 F - B. salle 45 F

RESTAURANT DES PROVINCES FRANÇAISES

ce mois, la quatrième et dernière du siècle 11905, 1927, 1955 et 1977). Cette manifestation comprendra deux mille cent trente-neuf figurants. Et les quelque cinq cent mille touristes venus applaudir pourront chanter area sics Vieux et les Vieules » : 4 Nous avons gouté une fois encore, à ce vin nouveau, plein de souvenirs... a

Plaisirs de la table

Sur le chemin de Vevey, à Coppet, vous tres vous régaler de cuisine locale à la Petite Marmite (Grand Rue - Tel. : 76-18-541 où M. Gottraux présente un menu à 17 F suisses. comprenant douce hors-d'œuvre frotas, le potage du jour, des a marmiles > (comme la fricassée de porc, les tripes neucháteloises, la saucisse au chou et le papet de poircaux), le plateau des fromages helvétiques et onze sortes de dessert.

TERMINUS

**QUVERT EN AQUT** 

23, rue de Dunkerque

tous les jours

face Gare du Nord

16, rue du FoSaint-Denis Paris 10°

LL.J. jusqu'à 1 h30 - F.D/m. - Rés.: 770 1206

**OUVERT EN AOUT** 

premier et second. Le pro-

A SAINT-GERMAIN DES PRES TOUS LES JOURS
Service contra de l'accompany de l'accomp FRUITS do MER, FOIE FRAIS, VINS & PAYS LE FURSTEMBERG COLDER Andre PERSIANY et eon trio - Roger PARA-BOSCHI à la batterio et Roland LOBLIGEOIS à la basse Le Muniche men

Rive droite

## FLAMBERGE

HUITRES, COQUILLAGES, SPÉCIALITÉS

25, rue de Buci « Paris 6"

NOUVELLE DIRECTION Louis ALBISTUR, chef de cuisine 12, avenue RAPP (7\*) 705-91-37 Fermé je dimanche soir

augeron ouvert en coût salle climatisée

52, rue de Longchamp, 75116 Tél.: 727-95-02 - 704-21-53 Fermé samedi midi et dimanche.

Sylvie Thiebault vous propose ici : - 34 recettes de sorbets - 42 recettes de glaces - 25 recettes de gâteaux glaces. Sorbets aux alcools, aux fruits frais ou de conserve, glaces aux

œufs, à la crème, au lait, dont la préparation ne présente aucune difficulté. Les giteaux giacés, qui terminent ai agréablement un repas, n'ont pas été oubliés non plus Collection SOLARAMA

GLACES, SORBETS ET GATEAUX GLACÉS

Sylvie THIEBAULT

Sorbets, glaces et gateaux glacés sont vos desserts favoris.

**Editions SOLAR** 

12 F T.T.C.

#### \_\_PLACE du TERTRE. < La côte au nº 15 - 606-58-59 T.l.I. de Bœui » dans le cadre de terdure de la fameuse guinguette

Cuisine du Patron Spécialités françaises

Cadre intime Nouvelle DIRECTION

SIMON DELMOND 227-73-50 rue Saussier-Leroy, Paris (17º)

Fermé la dim. - Ouvert tout l'été

« LA CRÉMAILLÈRE 1900 » SON VIVIER D'EAU DE MER

SES SPÉCIALITÉS

La Cassolette d'Escargots à l'Oseille LA TERRINE DE FOIES DE VOLAILLES AUX OLIVES Le Suprème de Barbse au Cavlar d'Aubergine

LE MAGRET DE CANARO La Blanquette de Ris de Veau aux Champignons LES POIRES ET PRUNEAUX AU VIEUX BORDEAUX

## INDEX DES RESTAURANTS PAR QUARTIER-

ALESIA AUBERGE DU PETIT TONNEAU, 51, rue Halle (14°), 331-49-10. F/dim. Sp. périgourd. Déj., din. Rep. aff. LA BONNE TABLE. 42, rue Friant, 539-74-91. Douze spécialit. poissons.

55 Um. polychrome; Priz Nobel

AVRON

RIBATEJO, 6, rue Planchat, 30°. F. mer. 370-41-03. Diners. Spect. Guit. BONNE-NOUVELLE LE HOMARD A LA CREME, 18, rue

d'Hauteville, 770-41-05. F/dim., lun. BUTTE MONTMARTRE BEAUVILLIERS, 52, rue Lamarck,

rés. 254-19-50. Cadre personnalisé (recettes créées et retrouvées). F. du ler au 30/9/9. CHAMPS-ÉLYSÉES

Rue Pierre-Charron No 56 JOSEPH, 359-63-25. Culsine française traditionnelle, P. du 30/7

Avenue des Champs-Élysées Nº 142 COPENHAGUE. F. 25/7 - 1/9. FLORA DANICA sur son agréable jardin, ELY. 20-41. Ouv. tout l'été.

Rue du Colisée Nº 5 ELYSRES MANDARIN, 225-49-73. Entrée cinéma Paramount. 1er étage, tous les jours.

CHERCHE-MIDI TAVERNE BASQUE, 45, rue du Cherche-Midi, 6°, 222-51-07. Menu spèc. Torro 38 F. F. dim. soir et lundi. Ferme du 1er su 22 sout. ÉTOILE

LE RUDE, 11, av. Gde-Armés, 500 13-21. F. dim. le soir menu 30 F t.c. LE NAPOLEON. G. P. Baumann. présante sa choucroute au poisson ainsi que ses spéc. de la mor. T.l.j., 227-99-50, 38, avenue de Friedland.

FAUBOURG MONTMARTRE Rue du Faubourg-Montmartre

No 1 LE SIMPLON, L.L., 824-51-10. Spéc. Italiennes et pâtes fraiches. F/août. Nº 12 AUBERGE DE RIQUEWIER, 770-62-39. Déjeuners. Diners. Soup.

GARE DE L'EST ARMES DE COLMAR, 13, r. 8-Mai-1945, 208-94-50. Epécial alsaciennes. DOUCET RST, 8, r, 8-Mal, 206-40-62.

Till Choucroute ferm. avec jarret. GARE DE LYON L'ESCAPADE EN TOURAINE, 24, r. Traversière, 343-14-98. Spéc. F. dim.

Fermé samedi soir et dimanche en

juillet et septembre. F. du 30/7 au 29/8 inclus.

GARE DU NORD TERMINUS NORD, 23, rue Dunkerque, 824-48-72. Spécial, alsaciennes.

GARIGLIANO LE CORSAIRE, 1, boul. Excimens (16°), 525-53-25. Cule. soign. Menus

à 30 et 45 F (serv. c.) et à la carte.

LES HALLES

CAVEAU F .- VILLON, 64, rue Arbre-Sec. 236-10-92. On sert jusq. 0 h. 30. Fermé du 14 au 20 août. AU COCHON D'OR, 3L, rue du Jour. 236-38-31. Ses grillad., son beaujol. Fermé en août.

Rua Etienne-Marcel Nº 19. CHRZ PIERROT (ex-Montell) même cuisine. 508-17-64. Rue Coquillière

Nº 13. ALSACE AUX HALLES. CEN, 74-24. Jour et nuit. Spéc. rég. INVALIDES

CHEZ FRANÇOISE, Aérogare des Invalides, 551-87-20, Fermé lundi. Vente de fole gras à emporter. NUIT DE ST-JEAN, 29, r. Surcouf. 551-61-49. P. D. Cassoul, cog au vir.

MABILLON LA FOUX, I rue Clément (6°) F. dim. 325-77-66. Alex aux fourneaux.

A:ADELEINE

LE CHALEUIL, 4, r. l'Arcade. 265-53-11. Spéc. de terrines et poissons.

MARAIS GRILLE du MARAIS, 13, r. Turenne 272-02-49. Cuis. pât. Fermé dim-

MAUBERT-MUTUALITÉ MAHARAJAH, 72, hd St-Germain. 033-25-07. Sp. ind. Men. 25 F.F. lun.

#### MONTPARNASSE

CHEZ HANSI, 8, place du 18-Juin. 548-96-42. Gde brasserie alsacienne. AISSA Fils, 5, rue Sainte-Beuve... 548-07-22. T. fin couscous. Pastilla. Fermé dim. lun. Fermé an août.

Boulevard du Montparnasse N° 9 bis, atossa. Seg. 68–63. Mé– chout rôti charbon de bois dans le salle. Fermé en août.

MUETTE LA ROTONDE DE LA MUETTE, 12, ch. de la Muette, 16°. 288-20-95.

CARREFOUR ODÉON LA MENANDIERE, 12 rue Eperon. 033-44-30. Diner aux chandelles. LE MORVAN, 16, carr. Odéon. 033-96-91, de 7 h. 30 à 2 h. mat. Ss spéc.

PALAIS-ROYAL OSAKA, 163, r. St-Honoré. 260-66-01. Spécialités japonaises jusqu'à 23 h.

PORTE DE BAGNOLET L'ŒUF ET LA POULE - NOVOTEI Porte de Bagnolet, 858-90-10. Vingt recettes d'œufs. Pouls au pot et voluilles fermières, 65 P. vin, café

et serv. compris. Ouvert tout l'été.

T.l.i. Poissons, grillades, see spéc.

PLACE PEREIRE Nº 9. DESSIRIER, maltre écailler. Jusqu'à 1 h. du matin. 754-74-14.

F/du 30/7 au 31/8 inclu.

RÉPUBLIQUE LE BOCK LOREAIN, 27, bd Ma-

genta. 208-17-28. Special lorraines. SAINT-AUGUSTIN LE SARLADAIS, 2, rue de Vienne

522-23-62. Cassoul. 35 P. Cont. 35 P. SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

LA CHOUETTE, 59, r. de Seine, 6°, 833-21-59. J. 2 h. mat. Spéc. norm. LE MUNICHE, 27, rue de Buci, 64, 633-62-09. Choucroute, Spécialités. LE PALANQUIN, 12, r. Princesse, 64. P. dim. 329-77-66. Spéc. vietnam. LE PETIT ZINC, 25, rue de Buci, 64, ODE. 79-34. Huit. Poiss. Vin pays.

Rus Saint-Georges Nº 35 TY COZ. 878-42-95. Tous les poissons.

SAINT-GEORGES

SAINT-MARCEL NAVY CLUB, 58, bd de l'Hôpital, 535-91-94, Huit. Coquill, Menu 50 F JACQUES CŒUR, L pl. St-Michel. 326-81-13. T.I.J. Spécial. suiv. saison. Ouvert tout l'été. SÈVRES-BABYLONE

SAINT-MICHEL

LA COCHONAILLE, 21, rue de la

Harpe. 633-96-81. Son assictte 13 F.

LAPEROUSE, 51, q. G.-Augustins, 326-68-04 Men. Déj. 70 F Din. 100 F.

LA PETITE CHAISE, 36, rue de Grenelle, BAB. 13-35. Menu 4 29 F.

TY COZ, 333, r. de Vaugirard. 826-

42-69. Cuis. bretonne et coquillages.

EL PICADOR, 80, bd Batignolles.

Tous les jours. Ouvert en août. **VAUGIRARD** 

LA TAVERNE ALSACIENNE, 286, T. de Vaugirard. 828-80-60. La mellleure choucroute de Paris. VILLIERS

387-28-87. P. mardi soir. Mer. banq. Jusqu'à 100 couv. Paella, sarqueia. 19 h. à l'aube. Fermé lundt af férié. Fermé en soût.

#### Environs de Paris

HALLES DE RUNGIS

GRAND PAVILLON. 686-98-84. Pols. crust., fruits mer. Onv. lun. P. dim. Permé le soir en août.

BORD DE MARNE LE JOYAU DE LA MARNE 324-06-30 +, 1, r. de Rigny, Bry/Marne, Ter. rasse. Sal. pr banqueis. Séminaires. F/du 9 au 31/8.

40 Mary 1988 1988 1989 1989

Noi 68 doils le cercle.

## LES PROBLÈMES DE LA DROGUE ET LA LÉGISLATION

## Les autorités canadiennes hésitent devant la libéralisation de l'usage du cannabis

Montréal. — Paradoxe québécois: des touristes à qui on venait de refuser du vin dans un restaurait montréalais ont vu, stupéfaits, quelques minutes plus tard. deux adolescents, le - joint - de haschisch aux lèvres, leur demander du feu avec autant de naturel que s'il s'agissait d'une vulgaire cigarette.

Déroutante pour un Français, l'anecdote est révélatrice des préoccupations actuelles des autorités canadiennes. Bien que la vente d'alcool fasse l'objet au Canada d'une législation plus sévère qu'en France, sa consommation augmente à un rythme préoccupant, particulièrechez les jeunes. Nettement inférieure à la moyenne française, cette

Il n'est pas besoin d'un long séjour à Montréal pour s'apercevoir que l'usage du cannabis et de ses dérives (haschich et marijuana) est maintenant chose banale, sinon admise. Le phénomène a gagné les établissements scolaires et l'université, et, si la très grande majorité des jeunes usagers ne fument pas en classe, les enseignants ne s'alarment plus guère de l'acre odeur de haschich qui flotte parfois dans les cafétérias des établissements scolaires. Ainsl, en 1974, la commission des écoles catholiques de Montréal s'est livrée à une enquête auprès de mille six cents élèves du secondaire sur l'usage de la drogue. Ses conclusions sont éloquentes:

juana, 15,6 % du haschich, 11,9 % des hallucinogènes, 5.8 % des tranquillisants et 0,5 % de l'héroine. Le phénomène n'épargne pas les adultes. Ainsi, tel universitaire admet avec beaucoup de naturel qu'il cultive du pavot dans son appartement ; tel journaliste, qu'il use régulièrement de la cocaine. une drogue qui se répand dans

19.2 % des jeunes gens interrogés

avouaient consommer de la mari-

les milieux intellectuels. Ce phénomène embarrasse la police, dont les effectifs sont nettement insuffisants pour faire respecter la loi. Il existe, par exemple, près de l'université de Montréal, un café très fréquenté par les étudiants, situé en face d'un commissariat. On y « fume » au vu et au su des policiers qui vont et viennent sur le trottoir d'en face. Un responsable de la Gendarmerie royale canadienne (G.R.C.) nous a expliqué que. devant l'ampleur du phénomène. ses services préféraient s'attaquer aux « gros bonnets » plutôt qu'aux simples usagers. Chiffre révélateur, le trafic et la possession de cannabis ont donné lieu, en 1974, au Canada, à cinquante mille arrestations, alors que deux millions de citoyens usent probablement de cette drogue.

La G.R.C. de Montréal estime cependant qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure, malgré la saisie, l'année dernière, dans l'agglomération, d'une quantité de drogue représentant plus de 50 millions de dollars (250 millions de francs environ) : « De quoi tenir durant une semaine entière une population de deux millions d'habitants dans un état d'inertie physique et mentale ». a précisé la G.R.C.

consommation semble cependant inquiéter davantage les responsables que celle des drogues dites - douces -, jugée moins dangereuse, sinon inévitable. Toutefois, Ottawa ne paraît guère disposé à engager une action vigoureuse contre l'abus de bolsson, tant les intérêts en jeu sont

enormes. En 1969, le gouvernement canadien avait créé une commission d'enquête sur - l'usage des drogues à des fins non médicales », provoquant dans l'opinion un large débat. Les conclusions de cette commission, qui a siégé quatre années, sont à l'origine d'un projet de loi fédérale, déposé il y a deux ans, qui aurait, en particulier, pour effet de supprimer les

De notre envoyé spécial

— est une mine de renseignements

exceptionnelle sur les espects

médicaux, sociologiques, psycho-

Tout au long de ce rapport, on

observe le souci des commissaires

de comprendre plutôt que de

condamner, Soulignant que Elin-

convénient majeur du recours au

droit pénal contre l'usage de la

drogue est que l'on affeint les

jeunes avec une sevérité particu-

lière », la commission estime que

e les poursuries et les condamna-

tions au criminel, même sans

emprisonnement, peuvent avoir

des effets psychologiques graves,

causer de grandes souffrances

morales au délinquant et aux

membres de sa famille, gâter ses

perspectives d'emploi et ses chan-

commission avait, dans un pre-

mier temps, recommande la sup-

pression des peines de prison,

pour possession de produits asy-

chotropes. Cette opinion était

fondée sur le sentiment que cette

sanction ne pouvait finalement

avoir qu'un faible effet dissuasif.

Au terme de leur enquête, les

dant, de ne recommander cette

mesure que pour le cannabis. un

plus grand libéralisme risquant,

seion eux. de minimiser les dan-

gers de la drogue aux yeux d'une

fut, au demeurant, pas unanime

un de ses membres, Mme Marie-

Andrée Bertrand, professeur agrégé à l'université de Montréal,

s'opposant dans le rapport final

au maintien du délit de simple

possession de drogue forte.

a Nous traitons en criminels,

expliqua-t-elle, des personnes que

nous estimons atteintes de trou-

bles physiques et psychiques, et

nous leur imposons des peines

qui aggravent l'aliénation dont

C'est cependant l'opinion majo-

elles souffrent déjà trop. »

L'opinion de la commission ne

C'est la raison pour laquelle la

ces dans la vie ».

partie du public.

logiques et légaux de la drogue.

se s banalise », celui de l'héroïne parait stagner. Cette situation seralt notamment due au cout croissant de cette drogue et à une raréfaction de l'offre. Mais les accidents dont sont victimes des héromomanes sont aussi moins nombreux. Tout se passe comme si on était parvenu à une sorte d'« éducation » du consommateur. Ainsl on trouve dans certaines librairles de Montréal des revues américaines comme High Times. entièrement consacrées à la drogue, dont les articles très documentés expliquent la manière d'user des stupéfiants et mettent en garde les toxicomanes contre certains abus.

#### Démocratie directe

De même, existait il y a peu de temps encore à Montréal un centre officiel où les toxicomanes pouvaient, sans crainte d'être inquiétés, venir faire vérifier la qualité de la drogue qu'ils détenaient. Ainsi étaient évités les accidents et mis en échec les vendeurs dont la « marchandise » de mauvais alol — risquait d'être morteile.

C'est la même tolérance qui a commissaires décidèrent, cepenprésidé, entre 1969 et 1973, aux travaux de la commission d'enquête sur la drogue, dite commission Le Dain, du nom de son président, professeur à l'université York, de Toronto.

Plutôt que de travailler dans le secret, les commissaires canadiens avaient choisi d'alier au devant du public et des toxicomanes. La commission sillonna, quatre années durant, les grandes villes du Canada, se rendant dans les cafes et les clubs de jeunes. où son arrivée était annoncée plusieurs semaines à l'avance. Les commissaires entendirent, au cours d'audiences officielles, les déposttions de milliers de spécialistes, de drogués, de parents et d'enseignants. Fait unique jusque-là, le public, souvent très jeune, fut autorisé au cours de ces audiences à interroger — et à contredire

 les personnes venant déposer.
 Cet étonnant exercice de démocratie directe, dont le coût aurait atteint 4 millions de dollars (20 millions de francs environ), donna lieu à l'élaboration de plus de cinq cents mémoires écrits et à un nombre considérable de Tandis que l'usage du cannabis recherches d'experts. Le rapport

> blèmes de la toxicomanie (le Monde des 9 et 11 juin), vient

> d'entreprendre une tournée des

principales villes de province afin

d'y rencontrer des spécialistes. De

passage à Rennes, jeudi 4 août, Mme Pelletier a indiqué qu'a une

modification partielle de la loi de

1970 (1) n'était pas à exclure ».

Mme Pelletier a, toutefois,

ajouté : « Nous ne sommes pas

assez avancés dans nos travaux,

pour prendre une telle décision.

Mais les magistrats que fai ren-

contres sont unanimes : le jumeur

occasionnel de haschisch n'a as

Interrogée, d'autre part, sur la légalisation partielle du haschisch

proposée par le président Carter.

Mme Pelletier, qui ne veut pas se

prononcer a priori, a déclaré que

le phénomène de « bascule » qui

tend à favoriser le passage des

drogues douces aux drogues dures

d était trop mai connu pour qu'elle

sa place en prison. »

peines de prison pour simple possession de cannabis.

Ainsi les préoccupations du gouvernement canadien rejoignent-elles celles du président des Etats-Unis, qui, dans un message au Congrès, mardi 2 août, a demandé la suppression de toutes les sanctions fédérales contre les possesseurs de moins d'une once (environ 28 grammes) de marijuana (« le Monde » du 4 août). Le même problème est désormals posé en France. Mme Monique Pelletier, chargée par le président de la République des problèmes de la drogue, a déclaré, jeudi 4 août à Rennes, qu' - une modification partielle de la loi de 1970 (sur la toxicomanie) n'était pas à exclure ».

préparé par M. Marc Lalonde, ministre la santé nationale et du bien-être social. Présenté au Séfinal - plus de milie cent pages nat en juin 1975, ce projet prévoit, outre l'abolition des peines de prison pour simple possession de cannabis (1), la suppression des dossiers judiciaires pour le même délit et la réduction de sept à trois ans de la peine prévue pour trafle et importation.

#### Réticences

Ce projet pourrait être examiné à l'automne par les Communes. Mais le temps écoulé depuis sa discussion au Sénat est significatif des réticences qu'il pourrait rencontrer à la Chambre basse. Le haschisch et la marijuana ont beau être i'objet d'une tolérance de falt, l'opinion ne paraît pas disposée, pour l'instant, à en tirer les conséquences juridiques.

S'il en était ainsi, les dispositions en vigueur autourd'hui pourraient s'ajouter à la liste déjà longue des lois qui, faute d'avoir suivi l'évolution des mœurs et de prévenir réellement les dangers qu'elles sont censées combattre, minent la confiance que les citoyens mettent dans leur organisation sociale (2). Telle est en tout cas l'opinion exprimée par ceux qui rappellent l'intérêt qu'avait fait naître, notamment chez les jeunes. le grand débat lancé par la commission Le Dain

#### BERTRAND LE GENDRE.

(1) La loi sur les stupéfiants prévoit pour possession simple de cet hallucinogène une amende de 1000 dollars (5000 F environ) et (ou) une peine d'emprisonnement de six mois à la première infraction (peines doublées en cas de récidive) lorsque l'infraction est qualifiée de déitt. Une peine d'emprisonnement de sept ans est prévue si l'infraction est qualifiée de crime. (2) Ainsi, au Canada, la loi interdit à un adolscent de moins de seize ans de fumer du tabac dans la rue. La peine maximum est de 4 dollars (20 frames environ) à partir de al troisième infraction. Au Québec, il est interdit de servir une boisson alcoolisée aux moins de dixritaire de la commission que l'on huit ans, et aux moins retrouve dans le « Bill S-19 », ans en Nouvelle-Ecosse. huit ans, et aux moins de dix-neuf

#### UN CENTRE DE RÉADAPTATION

#### «Nous ne les soignons pas, nous les aimons»

Montréal. — Avenue des Pins, dans une maison confortable et tranquille en bor-dure du mont Royal, s'est ouvert, en 1973, le centre de réadaptation Alternatives. Les toxicomanes n'y font pas figure d'accusés. On cherche plutôt à les comprendre. Même si la renonciation à la drogue fait partie des règles que les patients s'engagent à respecter avant de commencer le traitement.

nomanes, des adeptes du LSD, mais aussi, en très grand nombre, des individus qui, à force d'abuser de médicaments « légaux », sont devenus petit à petit de vrais drogués », explique le directeur. M. Jean Nantel, barbe blonde et visage aux traits

Le centre jonctionne avec une dizaine de cliniciens et un réseau d'une centaine de bénépoles. Les « candidats » traversent d'abord une période de « pré-admission », au cours de laquelle des discussions arec un thérapeute permettent de cerner leurs motivations. Cette étape dure de deux à trois semaines, à raison d'un ou deux entretiens hebdomadaires.

Vient ensuite la phase d'a initiation ». C'est la période pendant laquelle est negocié le « contrat » entre le « client » — on évite de parler de « malade » — et son thérapeute. Ce contrat énumère les règles que le toxicomane s'engage à respecter dans sa vie personnelle et professionnelle. Il peut s'agir, pour un individu pour qui la droque est un refuge contre le monde extérieur, de la décision de participer à une activité sociale ou, pour un héroinomane, aux sens affaiblis par la « dope » (1), de pratiquer un sport de son choix.

Cette phase d'initiation est aussi celle du sevrage physique. Cette rupture avec la droque nécessite, dans certains cas, une hospitalisation; dans d'autres, un soutien psychologique et matériel renforcé. Le centre dispose pour cela, à l'intérieur même de ses locaux, de deux petits appartements où les clients. bien ou'autonomes, logent une ou deux semaines, le temps de franchir cette étape diffi-

Au terme de cette phase psuchanaluse. A raison d'une

ou deux séances par semaine, elle dure en principe un an.

## Sanctionner et gratifier

#### quelquefois davantage.

Mais la psychanalyse n'est pas le seul jondement du traitement. « Nous croyons aussi beaucoup au béhaviorisme, qui met l'accent sur le comportement des individus », precise Ame Gloria Steinberg, une québécoise anglophone, souriante et enthousiaste, qui dirige les services de réadaptation. Ainst, le « contrat » quouel souscrit le client, prévoit-il des « sanctions » et des « gratifications ». d'ordre matériel ou psychologique. Ces sanctions, librement débattues avec lui au départ, sont très diverses une amende de quelques doilars au besoin, — l'essentiel étant que cela coûte réellement au patient. Quant aux gratifications, elles jouent le plus souvent sur le transfert positif qui s'opère du client au thérapeute et peuvent se manifester, sur la proposition

- l'étape de la préadmission, le résultat est éloquent.

(1) La c dope » désigne la drogue dans le langage courant

#### Une modification partielle de la loi sur la toxicomanie n'est pas à exclure

estime Mme Pelletier

De notre correspondant

Pelletier, adjoint au maire de Neuilly et membre du bureau politique du parti républicain. chargée au mois de juin par le président de la République d'une mission d'information sur les pro-

#### UNE LOI AMBIGUE

« Toute personne usant d'une facon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire ». Tel est le principe contenu dans la loi du 31 décembre 1970 - relaveillance de l'autorité sanitaire, p lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage lilicite de substances vénéneuses ». La loi prévoit, en principe, que a les toxicomanes qui se présenteront spontanément dans un dispensaire ou dans un établissement hospitalier afin d'être traités ne seront pas soumis v aux multiples articles prévoyant des peines d'emprisonnement

Sout, par exemple, punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 10000 francs ceux qui auront transporté, détenu, offert, cédé, acquis, etc., les néneuses ». Ces peines sont portées de deux à dix ans ou encore de dix à vingt ans d'emprisonnement et de 5 000 à 50 millions de francs d'amende si ces mêmes opérations concernent des substances classées comme « stupéfiants s.

Toute l'ambiguité de la loi apparaît dans ces articles, et elle a été maintes fois soulignée.

#### Un film chinois « PRÉVISIONS SISMIQUES PAR LES MASSES »

A l'occasion d'une réunion sismologique qui vient de se tenir à l'UNESCO, et qui rassemblait des spécialistes chinois, américains, japonais, néo-zélandais et soviéti-ques, la Chine a présenté un film e Prévisions sismiques par les masle public chinois, ce film n'avait jamais été montré hors de la Chine. Il explique les grandes lignes de la méthode qui a permis, le 4 février 1975, de prévoir pour la première fois au monde un séisme de très forte magnitude.

lation de la région de Halcheng, dans le sud de la province du Liaoning, a reçu l'ordre d'évacuer les maisons. A 19 h. 36, ce même Jour, se produisait un tremblement de terre de magnitude 7,3. Les dégâts matériels semblent avoir été très importants (les Chinois ne donnent jamais de chiffres à cet égard), mais les victimes très peu nombreuses (« le Monde » du 13 février 1976). La prévision avait été faite à partir d'innombrables mesures et observations qui étaient l'œuvre de spécialistes et aussi des a masses a Celles-el avaient reçu des rudiments de sismologie de manière à pouvoir surveiller les appareils et à rapporter toute anomalie concernant par exemple le niveau et la limpidité des puits ou le comportement des animanz. Malheureusement, le film n'est qu'une reconstitution des différentes étapes de la prévision. Le problème de la prévision sismologique est de plus en plus important, L'UNESCO envisage d'organiser à Paris, en 1979, une conférence

puisse dire quoi que ce soit ». Après s'être entretenue avec des médecins, des psychiatres, des éducateurs et des toxicomanes. Mme Pelletier s'est rendue à la centrale de Rennes pour y rencontrer une jeune femme incarcérée pour trafic de drogue. — D.M. (1) Loi relative e aux mesures sanitaires de lutie contre la toxicomunie et la répression du trafic et de l'usage Micite des substances internationale sur ce sujet. venencuses ». four votre

16, rue de l'Atlas - 75019 PARIS

## JUSTICE

#### Les « révélations » d'un journal argentin sur l'enlèvement de M. Revelli-Beaumont.

L'hebdomadaire argentin Ultima Clave affirme à propos de l'enlèvement de M. Revelli - Beaumont : a Ils se connaissaient absolument tous : les ravisseurs. la victime et les intermédiaires. ses ». Réalisé en octobre 1975 pour Selon cette publication à faible diffusion, proche des milieux militaires, indique l'agence France-Presse, le directeur général de Fiat-France, qui a également été à la tête du groupe Fiat-Argen-tine, aurait été l'homme de confiance de l'ancien président Ce jour-là, à 14 beures, la popu-Juan Peron et de son conseiller

M. José Lopez Rega. Ultima Clave ajoute que M. Hector Aristy aurait été en relation étroite avec deux des ravisseurs presumés arrêtés en Espagne, MM. Horacio Rossi et Mario Alfredo Roca, qu'il aurait reçus à Paris sur ordre de Peron pour les aider à faire publier leurs Mémoires. Ultima Clave souligne que la rançon de M. Reveili-Beaumont a été versée sur le pont de la Machine à Genève, comme celle des frères Born, deux industriels argentins enlevés par des guérilleros argentins en sep-tembre 1974, et libérés en juin 1975 contre une rançon record de 60 millions de dollars. A ce était de 61 millions de dollars,

 Affaire Mérieux : arrestation de l'amie du ravisseur. - La gendarmerle royale belge, agis- dits armés. Cette attaque est la tional, a procédé, à la fin du mois de juillet, à l'arrestation, dans un hôtel de Louvain, de Mme Ariette Piébois, âgée de vingt-sept ans, l'amie de Louis Guillaud, l'un des ravisseurs de Christophe Mérieux (le Monde des 27 février et 2 mars 1976), actuellement détenu à la prison Saint-Joseph, à Lyon. Cette nouvelle n'a été connue que le 4 août. Le gouvernement francais a demandé l'extradition de Mme Piébois.

propos l'ambassade d'Argentine à

Paris avait indique que la rançon

« dont la plus grande partie Jui

Europe(...) D.

touchée par les Montoneros en

#### Faits et jugements

#### M. Louis Hazan a décidé

de porter plainte.

M. Louis Hazan, présidentdirecteur général de la société Phonogram, enlevé le 31 décembre 1975 et retrouvé le 7 janvier suivant, dans une villa d'Eureet-Loir, a décidé de porter plainte après la requête adressée par M° Henry Juramy, du barreau de Marseille — défenseur des frères Didier et Dominique Pech Impliqués dans le rapt. — à M. Jean-Louis Bruguière, juge d'Instruction, remplaçant M. Guy Floch actuellement en congé. Dans cette requête, M. Juramy demande l'inculpation de M. Hazan, la reconstitution de l'enlèvement et une contre-expertise grapholo-gique de l'ordre de virement d'un montant de 3,65 millions de francs extorqués en octobre 1975 à la société Phonogram, M. Louis Hazan s'estime diffamé par les déclarations de M° Juramy.

Treisième village du Club Méditerranée

Trois semaines après le hold-up de Corfou (le Monde du 19 juillet), un autre village du Club Méditerranée — celui de Nicotera-Marina, en Calabre — a été dévalisé le jeudi 4 août par des banclub de Vittel (le Monde du

3 août). Les faits se sont produits vers midi. Une Alfa-Romeo bieue, occupée par quatre personnes, s'est presentée devant l'entrée du village. Elle n'avait aucune raison d'attirer les soupçons, d'autant que deux de ces pasagers étaient déguisés en carabiniers. Prétendant faire un contrôle, ils n'ont pas tardé à menacer les employés de leurs armes et à se faire ou-

vrir le coffre-fort par le directeur, M. Michel Monson. Les bandits ont pris soin de couper les fils du téléphone, puis se sont engouffrés dans leur voiture en compagnie d'une jeune filie blonde, complice et non pas otage comme on avait pu le penser dans un premier temps. L'automobile devait être retrouvée pius tard, abandonnée au bord d'une route de la région..

Contrairement à ce qu'affirment la plupart des journaux italiens, ce vendredi 5 août, le butin n'est pas de 1 milliard de lires. En fait, les bandits ont emporté une cinquantaine de millions de lires (l'équivalent de 270 000 F) ainsi que des bijoux et des papiers d'identité. Le club Nicotera compte neuf cents vacanclers en-viron, pour moitié français et moitié italiens. — (Corresp.)

## Coupe de l'America

LES AUSTRALIENS GAGNENT LES PREMIÈRES RÉGATES Les deux « 12 mètres » australiens

.IGrétel-II et Australia. ont gagné, le 4 août à Newport (Rhode-Island), les quatre premières courses éliminatoires des challengers qui se poursuivront pendant tout le mois d'août. Grétel-II a battu France-I, le bateau du baron Bich, barré par Pople Delfour, de 2 min, 28 sec-Svérige de 21 sec. Australia a devance Spérige

de 2 min. 45 sec., puis France-l de 4 min. 24 sec. NATATION. — Le Canadien

Graham Smith a battu le record du monde du 200 mètres quatre nages en 2 m. 5 s. 31, le 5 août à Montréal L'ancien record appartenait à l'Américain Bruce Furniss en 2 m. 6 s. 08.

-\$- -- · ·

Att Sugar

. . . . . . . . . .

00210 0 to

14 4 5 4 4 4

Train :

T & 100 100

وبراج وسناخ

5) 高量水料 。

Burney and S.

2000 30

7 24 7 1

/ / 5% .

4 2 . . . . . .

. \* FY 5 \_ . . . . .

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

## The state of the s Park Charles and Control of the Cont

The state of the s The state of the s 医乳蛋乳溶管 海上海 大學 大學大學 麗香物學 建氯甲基 医静脉神经神经 医神经神经神经 troppe this prifes day togics And ing tour deuter in publications with THE SHEET WINDS AND SHEET AND A CONTRACT OF THE PARTY. **国 阿拉斯尼斯安朗斯马克 切开。** 先出了一

e and I regulated that the second is والمراجع والمنطق المنطقة المنط The second of th regular regular a fortil to the con-THE WALL RESPONDED AND LINES. 現職所 「製」「食物性」 海内の行力。 なかだっ 京山田 山田 田田 一日日本学園 (大田) こうけいしょ アルーの表面をディーを表現していましまします。 the state of the state of the state of · 医克勒氏管 医甲状腺素 医多氏性结合性 医一

The second of the second of the second of the second など、またりはあり色、**単**様で、2000年の1990年の1990年 中海学 後の・直衛を発展を通過し、から7年でき "Andrean Agent 医多种性皮肤,这种性性多,我们还是有这种。" magne worth attended there are 化水油炉 化二氯化钠 化抗原性原因等性 化甲基酚二甲基酚 化气物 化氯 國際政策 医内质内外重点的中心 ・感染物質 魔士 まならなぎ 山井 あちんか

homeographic the compact. The Administration to the control of the con-·阿拉斯斯特斯 医多种性抗激性 截 医原质原理原本 The said with the said the said of the said of the Land the state of "我们我们不知道,他都是一样,我们不知道的,我们们是我们的 · British & British British & Britis 多数的数据表 化环烷基苯二硫化 医髓囊炎 禁止 医硫化铁矿物 化二氯化苯甲基甲基苯甲基甲基 भीत्रम अधिकेत एक क्षेत्रकेत्रक के भीत्र करा SANT CONT. THE NEW YORK WAS

· 通用 1944年 - 1945年 rauman interpretation of the contraction of the con - 河南東川 はは現場 マネ製造機構 あわっしゃ and the state of t الله المستملية والمشارة المراقلة في إنها إلى المراقبة المستمارة the beautiful and was been graph British graph affile and a company of the a representation and a state of the state of the state of the way have been the the first of the first The state of the s 大大 人名英格兰斯斯斯斯斯斯斯 人名英格兰 人名英

to sursely as a grown to favorise 1. · 文学中的主题的人类的意思的是一种的人。 The will still the will be the first wind 

# fairs

A CONTRACT OF THE PARTY OF THE The state of the s A Section of the sect An in the party of the section of THE PROPERTY OF WATER OF THE PARTY OF THE PA

remarks we was the second na Manterratie

and the same of th and the state of t

RADIO-TÉLÉVISION

ARTS ET SPECTACLES

## Mai 68 dans le cercle familial

Le dialogue, l'affrontement plufåt. était frès dur, sans conces- rupture - de 68 : elles étaient deux filles, parlant à nouveau s'écoutant tout de même, surpossible de trouver un rapprochement on tant que femmes ?). se faisant mel, très mal.

C'était assez dur, insupportable presque, cet attrontement lhéorique entre la mère et ses deux Illies, filmá dans la bieu du acuvenir et la couleur du présent, filmé à même la peau, près des visages ; car les visages, de près, très près, tont que ce sont des individus « uniques »

spécialistes, des politiques, mais mailles inextricablement mélées démélent et s'emmèlent, ce n'est |amais finf, ce ne le seré |a-

Elle était absolument passionnante, cette seconde émission d'= Autocritique 68-75 = : mai 68 n'est pas loin pour ceux qui l'ont vécu, qui ont appris du moins ce qui leur a paru essentiel, qui ne les a pas fait évoluer, mais qui les a transformés — fait

Deu importe. — par une formule serrée, donne peut-être une explication de la mutation idéologique de la petite bourgeoisie Avant les questions sur la vie étaient de type métaphysique : qui je suis, où le suis ? Après, ce lut : qu'est-ce que le lais ? Qu'est-ce

Etre ou taire? Aujourd'hul, après l'oubli de soi-même, puis les excès de l'activisme, Annie el Martine cherchent des points de rencontre. Dans la régiustement entre le moi et les autres (les autres étant la découverte de 68), elles n'en ont pas terminé avec l'amour et l'intolérance. La mère non plus peul-être. Les leux ne sont pas finis.

CATHERINE HUMBLOT.

#### VENDREDI 5 AOUT

CHAINE I : TF T

20 h. 30. Au théâtre ce soir : - les Portes claquent -, de M. Fernaud, Mise en scène Ch. Gérard, Avec Ch. Gérard, Y Clech, H Dieudonné. M Gonzalès. Un vent de foire fatt claquer les portes dans une famille d'excentriques. Un célèbre

succès comique. 22 h. 20. Allons au cinéma. 22 h. 50. Journal

CHAINE II : A 2

20 h. 30. Feuilleton: Le confessionnal des pénitents poirs : 21 h. 45. Littéraire : Ah ! vous écrivez, de B. Pivot. Des interviews de MM. Jacques Lanzmann. Serge Doubrovsky et de Mme Christine de Rivoyre, pour l'anatar estinal d' . Apostro-

22 h. 40. Sports: Supers stars. 23 h. 40. Journal.

CHAINE III : FR 3

20 h. 30. Magazine vendredi : l'Inné et l'Acquis. (Trojsième partie · le territoire de l'homme, enquête P Ceuzin, réal F Bouchet.) L'instinct de propriété existe-t-il? Les animaux l'ont-ils? Avec M. B. Laborit.

écrivain : le professeur Grassé, biologiste : le projesseur Alby, psychiatre, le géneral Buis, Mme M Cardinal écritain 21 h. 30. Serie documentaire Ouelques Afri ques, de A Moravia et A Andermann I Voyage

au Tchad. Dernier carnel d'un voyage qui reste a to surface d'un continent dont on continue d'ignorer presque toul 22 h. 25. Journal

FRANCE-CULTURE

20 h., François Deligny par F Estèbe et J Cou-turier . « les Vies retranchées »; 21 h 30, Musique de chambre : 22 h 30. Entretiens avec François Mauriac. par J. Amrouche (rediffusion): 23 h. Rencontre A La Rochette

FRANCE-MUSIQUE

20 h. 30, Des Alpes au Caucase ; la Doina (musiques traditionnelles roumaines); 21 h, 20, Cycles d'échanges franço-allemands : « Concerto de 1 pour piano : (Tchalkovski) : + le Sacre du printemps : (Stravinski) par l'Orchestre symphonique de la radio autrichienne, le planiste J. Tocco direction L. Segestam: 23 h 15, Jazz bommage à John Colwans 0 h. 5, Peuilleton e les Pouleurs de paroles » : 0 h. 10. Plerres trregulières . Foik song . (L. Berio) Quatuot & corder . (J Cage) . . Musique pour instruments de la Renaissance : (M. Kagel) . . Harmonica Amorosa > (J-Y Bosseur); a Nine rare bits > (E. Brown) : a fromschie v (D Levaillant) : 1 h. 40

#### SAMEDI 6 AOUT

CHAINE 1 : TF 1

12 h. 30. Magazine : le Francophonissime 12 h. 45, Jeunes pratique; 13 h., Journal 13 h. 35. Le monde de l'accordeon, 13 h. 50, La France défigurée: 14 h. 8. Restez donc avec nous: 18 h. 40, Magazine auto-moto: 19 h. 45, Candide caméra: 20 h., Journal. 20 h. 30. Variétés : Show Machine : 21 h. 30. Sèrie : Sergent Anderson ; 22 h. 25. Ballets africains.

23 h. 15, Journal. CHAINE II : A 2

14 h. 45. Journal des sourds et des malentendants : 15 h. Série : L'aube de l'histoire. (La déesse des morts, rediffusion): 15 h. 55. Sports . 17 h 10. Des animaux et des hommes : 18 h. 5. La télévision des téléspectateurs en super-8: 18 h. 55. Jeu : Des chiffres et des lettres : 20 h. 45. Souvenirs : La loie de vivre : 20 b. Journal.

20 h. 30. Dramatique : - les Caprices de Marianne .. d'A de Musset, mise en scène J. Ardouin, avec M.-O Grinevald. Y. Soucasse. Lanneau.

Enregistre au Festival de Pau en 1976 22 h. 5. Questions sans visage: 23 h. Juke-23 h. 30. Journal.

CHAINE III : FR 3

19 h. 40. Pour les teunes : Le lièvre et la tortue : 20 h. Les animaux chez eux. 20 h 30, Série historique Eleanor et Franklin. (Deuxième partie.) La . saga . de la tamille Rooserelt.

21 h. 30. Emission de l'INA : Le choc des cultures. (Deuxième partie · la Transamazonienne, de J.-Cl. Dussaux.)

22 h. 50, Journal. FRANCE-CULTURE

14 h. 5, En direct d'un festival : Avignon ultrason : Théstre ouvert - le Cheval qui se suicide par le feu . d'Armand Gattl, avec Arbatz, El Chatelain. A. Gatti: Théâtre musical concerts, documentaires de création. Magnetic, Journal d'Avignon par G Braucourt et B Sourcis : Peullieton : & Avignon, Cœur de lion ou les quatre samedis du roi Richard . FRANCE-MUSIQUE

13 h., Jazz : Paul Whiteman : 14 h., La Marjolaine, par R. Pfeiffer : « la Même Encre » : à 16 h. 30. Récital de jeunes solistes : 20 h 5, Ateliers d'enfants, 20 h 30, En direct du Pestival de Salzbourg : récital de chant Leontyne Price; D Garvey piago (Haendel, Schubert, & Strauss,

Duparc): 23 h., Escales., La Thrace, avec l'orchestre symphonique de la radio-télévision bulgare, direction V Stefanov En route avec E Strauss; 0 h. 5. Peuilleton e les Pouleurs de parotes e : 0 h 10, Balssez les pianos, ou les artisans de la musique : 0 h. 30. Les fêtes oubliées : la Norvège, la Hollande et la Pinjande

#### DIMANCHE 7 AOUT

CHAINE I : TF 1

9 h. 15. Emissions religieuses et philosophiques ; 12 h., La séquence du spectateur ; 12 h. 30, Jeu : La bonne conduite: 13 h. 35, Jeu : L'homme qui n'en savait rien : 14 h. 15. Feuilleton : Guerre et Paix. (Le bal) : 15 h. 10. Sports : Direct à la une : 17 h 10. Serie Pierrot la chanson : 17 h. 40. Téléfilm : Les combattants du désert : 19 h. 15. Les animaux du monde 19 h 45. Journal

20 h 30, FILM : UN CONDE. de Y Boisset (1970), avec M. Bouquet, F. Fabian, J Garko, M. Constantin. Rufus. A Carrère. H Garcin. (Rediffusion.)

Pour penper un jeune collègue tue par des gangsters, un inspecteur de police empirée des méthodes personnelles, violentes 22 h. 5. Le Chœur national bulgare, dir.

G. Robev, real. M. Wichard 22 h. 50, Journal. CHAINE II : A 2

15 h., Le cirque du monde : Circo Americano, 15 h. 55. Téléfilm : Banjo Hackett : 17 h. 30, Burlesques . 17 h. 45. Magazine de la magie : Abracadabra, avec Maiax ; 18 h. 30, Série .. Shazzan: 19 h., Sports . Stade 2: 20 h., Journal. 20 h 30. Jeux sans (rontières : 22 h., Feuilleton : La dynastie des Forsyte (rediffusion) 22 h 50, Spectacle chorégraphique : Duo concertant, musique de Stravinski, par le New-York City Ballet 23 h\_ Journal.

CHAINE III : FR 3 20 h., Pour les jeunes : Lassie.

20 h. 30. L'homme en question . René Barjavel : 21 h. 30. Aspects du court métrage fran-

22 h. 20, Journal. 22 h. 30. FILM (cinéma de minuit, cycle A la découverte de Maurice Tourneur! : MAM ZELLE BONAPARTE de M Tourneur (1942) avec E. Feuillère R Rouleau M Joyce, M Pierry. G. de Sax A Clamond (N)

Some le Second Empire les amours de Cora Prart célébre temme galante, maitresse du cousta de Napoleon III et d'un seune aristocrate out conspire contre l'empereur.

#### FRANCE-CULTURE

14 h., c Don Juan et Faust », de Christian-Dietrich Grabbe, avec D Manuel, M Creton, A Cuny (rediffusion) : 16 h. 5. Concert spirituel de Villefavard, et | (y compris la réduction du nombre Limousin: R. Tanbyeff, orgue: A Jodry et C Bernard. violons (A. Raison, J-M Leciair Ch.-M Widor B. Bartok, J.-S. Bach, S. Langians); 17 h. 30, e Vie et cervre de John Cowper Powys », par Adelmann. En direct du Festival d'Avignon : les paysages mythiques des contes de Perranit, par CL Mettra, avec Cl. Gagnelet; « Griselidis », de G. Couropos. d'après Ch. Perrault, mise en scène A. Vitez.

FRANCE-MUSIQUE

14 h. Les miroire d'Anne, par P Scerpovice Schumann Brahms, Lizzt, Berg, Scriabine Szimspovek!, Beethoven, Ligeti : 17 h., Musique de théaire, . la Vie et l'Amout d'une femme » : Schumann. Mozart : 15 h 35. Jazz vivant :

21 h., Et direct du Pestival d'Aix-en-Provence Com fan tutte + (Mozart), par l'English Chamber Orchestra, par V Masterson & Lindenstram N Burrows, M. Rosness, A. Titus, G. Bacquier, L'English Chamber Orchestra et la Chorale B Brasseur, direction Ch. Mackerras; 1 h., Feuilleton : e les Fouleurs de paroles >: 1 h. 10, Baisses les planos, ou les sitisans de la musique : 1 h. 45, Couvre-fou. Rolf Liebermann les emploie avec qualité du son.

il n'en montera que quatre en 1977 On peut, dès à présent, juger nécessaire de lui imposer la férule d'un président de la RTL.N. assez armé par les textes pour réduire - le laxisme et le faste - dont la mission ful fait grief. On paut enfin lui reprocher d'avoir négligé le ballet qui souffre davantage de cette désaffection que de rémunérations et d'un régime de travail plus favorables que ceux des troupes de Londres. New-York ou Hambourg

(Suite de la première page.)

Mieux vaudrait dono reconnattre

que les causes matérielles qui pro-

voluent la cose chronique de

l'Opèra sont assorties d'éléments

Le palais Garnier n'est pas une

forteresse assiégée Ce qui lui reste

de munitions, selon "expression de

lées sur les mêmes bases de rélé-

On est en droit de juger que

désinvolture, puisque, au lieu des

huit productions nouvelles attendues,

psychologiques puissants

Muzique

L'ennui est que ('intéressé possède un contrat, dûment endossé par le gouvernement, en 1874, et renouvelé depuis, qui précise : « M. Liebermann assurara seul la gestion el la direction de l'ensemble des services du théâtre... Dans les timites du budget. M Liebermann disposera d'une entière liberté d'action en ce qui concerne la répartition des crédits entre les divers speciacles . Il pourra décider d'opérer des changements dans la répartition des crédits... Il pourra formuler toute proposition de budget qu'il judera

bon . Sult un article précisant que s le budget de référence (96 millions en 1975), considéré par M Liebermann comme nécessaire pour l'exploitation de l'Opéra dans des conditions satisfaisantes, venait à être réduit, il pourrait mettre fin au contrat Et un autre, dont la mission d'enquête juge la rédaction - extravagante, s'agissant d'un établissement public ..

S'appellerait-on l'État, il ne suffit pas de déclarer qu'un contra! est extravagant pour obliger 'e contractant à accepter une modification de son contenu. A supposer qu'il y soit disposė - mais pourquoi serait-il ? - il n'est pas évident que l'injure qui lui a été faite en lui imputant le geste désespéré de Jean Salusse, soit la mellieure méthode pour l'y inciler.

Quoiqu'il en soit, dans un mois. dans un an et, au plus tard, dans trois, puisque son contrat arrive à terme, il partira C'est donc sa succession, et les conditions dans lesquelles son successeur travaillera qui iont guestion

Il y a en France, à ma connaissance trois hommes au plus dont on peut penser qu'ils seraient capables de diriger l'Opéra de Paris. inutiles de les nommer tous ceux que le problème intéresse savent de qui il s'agil.

Hélas l'aucun d'eux n'est inspecteur des finances ou conseiller d'Etat. el ne correspond donc au profil rêvé par les pouvoirs publics : un haut fonctionnaire aussi versé dans la comptabilité analytique que dans l'ari de distribuer la Flüle enchantée Et les grandes carrières artistiques sont rarement, pour ne pas dire ramais, le fait de personnes effacées, dociles et plus soucieuses de s'attirer les félicitations du directeur du budget que celles du public et de la

Mettrait-on en place - ce qui vralsemblabiement s'imposera — un tendem comme il en existe ailleurs. composé d'un directeur artistique et d'un gestionnaire, également compétents dans leur spécialtié et capables de s'entendre, il resterait à leur fixer des objectifs

Paris doit-il avoir la meilleure scène lyrique du monde, ou à tout le moins une scène capable de rivaliser avec les meilleures?

Réussirait-on à maintenir - le niveau Libermann - tout en opérant une compression significative des dépenses par les différents moyens que préconise la mission d'enquête de musiciens et d'électriciens), le prix de revient de l'Opéra restera toujours disproportionné au nombre de spectateurs qui s'en délectent. On peut tourner cet inconvénient

Le film - Salo, ou les cent vingt Jours de Sodome a, du cipéaste italien Pasolini, a été retiré de l'affiche, à Londres, le mercredi 3 août, à la suite de plaintes pour obscénités. Une première copie avait été saisie je 26 juillet par la brigade des mœure, mais le directeur de la saile avait pu s'en procurer une autre. dépoi. ruus ? » Menacé cette fois par le parquet

par la pratique des retransmissions

OPÉRA SI, OPÉRA NON

bent, Imagine-t-on I Or du Rhin sur

e petit écran ? télévision, il resterait que les télévidiffuser les grandes volx. La plupart sont munis de haut-parleurs inadeouats, qui affectent sensiblement la

On dira que les telespectateurs s'en accommodent : ce sera de moins en moins vrai, les enregistrement sur disques habituant progressivement l'oreille à la perfection dans ce domaine.

Mais admetions que, tous obstacles aplanis, l'Opéra multiplie sensiblement son audience, y compris par la construction d'une nouvelle salle de grande dimension, gut fait cruellement défaut à Paris. Ferait-on réaliser en plastique les bottes de cuir que porte Othello comme le recommande la mission d'enquête. l'Opéra resterail la plus onéreuse des entreprises de spectacle.

C'esi le cas depuis belle lurelle. En février 1966, le Monde en dénoncait déjà sévérement la politique.

Dans l'élat où se trouve aujourd'hui le budget du ministère de la culture. méme augmenté, comme s'y engagé le premier ministre, de facon sensible, chaque franc compte mérite d'être utilisé avec le maximum de discernement Mais le plus sur moyen de gâcher

les deniers oublics serait de les employer médiocrement et, entrete- sifflant vigoureusement, autre genre nant l'Opéra, d'être ladre. Ce que Rolf Liebermann a reconstitué, c'est ce qu'il y a de plus difficile à acquérir pour un théâtre.

lyrique ou pas : un public Assidu. enthoustaste, lanatique. Snob? Le Chevalier à la rose a été chanté, en juin, devant une salle où la plupart des hommes assis à l'orchestre étaient en bras de chemise El personne, avant assisté à la représentation d'Elektra, offerte par le président de la République francaise au président de la République fédérale d'Allemagne, n'oubliera ce moment où, une rupture de câbie électrique interrompant le soèctacle.

on vit sous la lumière de secours

tombant soudain du plafond, les trois quarts d'une salle de gala en service iemmos nu zasb zégnola étnemmos prolond, y compris les trois quarts des membres du gouvernement

force à ceux qui n'en on pas le goût d'opéra. On connaît d'ailleurs leur devise : - Mieux vaut un quart d'heure

Sauf dans une circonstance aussi particulière qu'un gala présidentiel on ne va plus aujourd'hui — et c'est heureux — à l'Opéra parce qu'il faut y être vu. On y va pour écouter, et accessoirement pour regarder. Accessoirement, parce que le véritable amateur d'art lyrique est d'abord fou de voix, capable d'assister en un mois à trois représentations du même speciacle avec trois distributions différentes, pour comparer les interprétations Lorsque, de surcroit, un grand chef dirige l'orchestre et réussit donc l'amalgame idéal avec les

chanleurs, c'est l'extase. Une nouvelle mise en scène, de nouveaux décors, de nouveaux costumes aiquisent le plaisir, comblent les yeux et l'esprit. Mais ce qui, aujourd'hui, remplit l'Opéra, c'est la certitude d'y entendre, reunies sur un plateau, les meilleures voix du monde, soutenues par les meilleurs choristes et le meilleur orchestre. dirigé par l'un ou l'autre des meil-

leurs chels du monde Et alors, la perfection de l'ensemble peut faire hurler une salle d'une sorte de bonheur profond. Ainsi des Noces de Figaro, qui furent le premier feu d'artifice tiré par Rolf Liebermann. Et lant mieux lorsque s'y ajoute le délire ou le piment novateur de tet molteur en scène que l'on pourra contester en

Ces voix d'or, parce qu'elles sont rarissimes et fragiles, se payent a prix d'or et, comme les quelques chefs illustres de haute voiée, ont des engagements qui se traitent plu-

sieurs années à l'avance. Quel que soit le successeur que le ministre de la culture donnera à Rolf Liebermann, s'if n'est pas rapidement désigné, et si, pris de court par le temps, son règne s'ouvre par deux ou trois spectacles médiocres. les contribuables n'en seront pas moins étrillés. Mais l'Opéra, scène lyrique, retombera comme un soufflé.

FRANÇOISE GIROUD.

L'AFFAIRE DE LA M.J.C.-THÉATRE DES DEUX PORTES

#### M. Dalbéra (P.C.) : un plan de sauvegarde

l'encontre de la M.J.C. - Théatre préjet de Paris. Dans tous les des Deux-Portes continue de susciter de nombreuses protestations M. Giscard d'Estarna qu'il adapte (le Monde daté 31 juillet-15 août). Nous publions ici les points de vue de MM. Daniel Dalbèra, député communiste de Paris, et Jack Lang, conseiller socialiste de Paris,

alnsi qu'une mise au point de la mairie de Paris. M. Daniel Dalbera, deputé com-

muniste du vingtième arrondissement, écrit notamment : a Le pouvoir actuel tente par tous les moyens de retuser lout droit à l'éducation populaire, tout droit à la culture à ceux qui produisent les richesses de ce pays. Il réassirme ainsi sa détermination à accroître la misère i malérielle el morale) des plus delavorises, à accentuer le poids de sa crise sur les travailleurs en supprimant des équipements publics, ici un lieu d'animation populaire dont la vocation n'est pas la rentabilité immédiate Cette politique est nationale. Elle s'applique d'au-

tant mieux à l'aris que M. Chirac

La décision d'expulsion prise à se conduit en fidèle successeur du domaines, c'est la politique de aux couleurs de la capitale.

» Devant la gravité de la situation actuelle, ils proposent un plan de saureaarde en quatre points. Pour que la M.J.C. continue de rayonner sur le ringlième arrondissement, i! faut : - Que le garde des sceuux,

M. Peyrelitte, intervienne pour mettre fin à toutes les procedures inon seulement d'expulsions, mais de saistes) en gagées contre la M.J.C. - Théatre des Deux-Portes : - Que M. Chirac renonce dejinitivement à sa volonté d'étouffer les activités de la M.J.C. :

- Que le ministre de la culture. M. d'Ornano, octroie immédialement une subvention exceptionnelle suffisante: - Qu'une « table ronde » reunissant toutes les parties intéressées

se tienne dans les plus brefs délais

asin qu'intervienne une solution

#### M. Lang (P.S.): un déni de justice

M. Lang ecrit : " Constamment citée en exemple, la M.J.C.-Theatre des Deux-Portes peut servir de modèle à d'autres institutions culturelles. Centre permanent de promotion de nouveau tatents ichoregraphes. metteurs en scene, musiciens... et de creation pour les enfants et les adolescents, il est projondement enracine dans son quartier et y jouit d'une exceptionnelle popularité. Comment ne pas être frappé aussi par l'unanimité des soutiens qui l'entourent? Quel crédit attacher à vos paroles sur « Paris, ville des artistes », si vous laissiez s'éteindre ce mesures nouvelles que vous ainsi la Ville d'installer dans ses annonces pour la culture, si vous constrmiez ce deni de justice? Et de lacon plus générale, comment parler de politique culturelle a Paris alors que les maisons de la reunesse de la capitale sont les plus naurres de France et que qui déclarait, le 23 novembre 1976 : sepi arrandissement en sont

La mairie de Paris affirme que d'être arrêté si les projections conti- par une gestion financière gine dans des fautes commises par

mulé des deffes, dont le montant était en juin 1975 de l'ordre de 270 000 /rancs (1) ». Elle ajoute : « Devant la persistance de ce déséquilibre financier grace. le Conseil de Paris a, par déliberation du 18 décembre 1975, invité le préjet de Paris à résilier sans delai la convention du 18 mars 1971 liant la Ville de Paris à l'association. Cette résiliation a éle prononcée par arrêlé préjectoral motive du 23 décembre 1975 et l'association a été invitée à libèrer les lieux à dater du 1<sup>rd</sup> janvier 1976. (...) L'association continue à se maintenir sans droit ni titre dans les locaux de lieux le nouveau aestionnaire regulièrement désigné.»

(1) Les dirigeants de la M.J.C. opposent a cette appreciation celle du commissaire du gouvernament. s Le préfet ne produit aucun élément permettant de tenir pour établi que les dificultés financières de la M.J.C. aient trouvé lour oriphalent, il a mis fin à la diffusion. Inconsidérée l'association a accu- des administrateurs de la M.J.O. »

## ARTS ET SPECTACLES

#### Fertival-

## Les Nuits d'Alziprato

tombé en ruine, relevé avec amour, et offrir à la curiosité du public les jardins et l'enceinte de la chapelle privée de tolt deve-nue salle de concert, c'est, en rac-courci, le secret de la réussite artistique et du succès des Nuits d'Alziprato.

Pourtant, cela pourrait n'être qu'une forme de mécénat géné-reux et illusoire sans l'évolution amorcée cette année et déjà riche de promesses.

Imaginées en 1974, au bénéfice l'an dernier (le Monde du 26 août 1976) avec en vue, cette fois, la restauration de l'orgue de Calenzana, un bel instrument italien du dix-huitième siècle à présent délabré. Cette fois, grâce au développement de l'Association des

amis d'Alziprato et à l'équipe de bénévoles recrutés sur place, les Nuits ont pris une ampleur nou-velle et s'associent par exemple à Paese in Festa, la grande fête populaire de Pigna, en organisant une exposition d'artisanat traune exposition d'artisanat tra-ditionnel corse, par un travall préalable d'animation dans les villages. Au mois de juin, Mau-rice Fleuret est allé dans onze petites localités avoisinantes faire une présentation de la civi-lisation et de l'art balinais, ac-compagnée de films, diapositives, musiques enregistrées, préparant ainsi la venue, cinq jours durant, de trente-cinq musiclens et dan-seurs du village de Sebatu. L'affluence inattendue du public, pour les danses sacrées de Bali, a d'ailleurs été à la mesure de l'effort de sensibilisation. L'En-

glish Chamber Orchestra a recu

le même accuell, malgré un repli

in extremis dans l'église de Ca-

lenzana, sous une pluie bat-tante. Aussi est-on sans inquié-tude pour le concert de Sviatoslav Richter, le 6 août, ou le récital de Léo Ferré, le 9 août... La soirée de mélodies, avec Jes-

sie Norman qu'accompagnait Dalton Baldwin, paraissait en comparaison beaucoup plus aventureuse; mais la révélation,
pour ceux qui ne l'avaient jamais
entendue qu'en disque, de cette
voix aussi souple que puissante,
dont la retenue même porte la
trace de ressources inemployées. plus marquant de ce troislème festival et, s'il en était besoin. justification d'une programmation ne comportant que des artistes de renom international est certainement possible d'imaginer une autre politique. avec d'autres risques, mais telle qu'elle est menée à Alziprato, celle-ci fait figure de modèle et l'on souhaite qu'elle ne devienne

d'une formule, car rien n'est plus fragile que les reves réali-

En marge du festival, puisque réalisée également par les Amis d'Alziprato, une exposition d'artisanat traditionnel corse réunit jusqu'au 31 août deux cent cinquante pièces dont soixante-dixsept seulement proviennent du Musée national des arts et traditions populaires, et le reste de collections privées de Calenzana et de Balagne, venues spontanément compléter ce qui risquait de ment compléter ce qui risquait de n'être qu'un tableau trop succinct. On est alle chercher aussi artisans retirés. a L'instruction leur est montée à la tête », soupirait un menulsier à qui l'on empruntait toutes sortes de rabots et autres ustensiles de travail... Tandis qu'à la veille de l'ouverture un vieil homme, qui avait suivi les préparatifs sans mot dire, est venu déposer dans un panier une gerbe du plus beau blé. Ce n'est plus un rêve, cette fois, cela ressemble à un conte. Mais c'est pourtant ainsi que les avoir visité l'exposition ce n'est choses se sont passées, et après pas tant le souvenir de telle ou telle pièce rare que l'on garde que le sentiment d'avoir un peu pénétre ce qu'était la Corse artisanale : elle n'a heureusement

#### Musiques pour l'été

pas tout à fait disparu.

Si les Nuits d'Alziprato ont conquis assez rapidement une renommée internationale, elles ne représentent pourtant qu'une partie de la saison estivale en Corse. C'est par exemple grâce a une entente avec le Festival de Saint-Florent, dont Pierre Sallinger, en vacances, a été promu responsable artistique, que l'English Chamber Orchestra a pu se produire à Alziprato, en échange de Jessie Norman, « prètée » pour un soir... Mais il y a également à Ajaccio le Festival international de Milelli, qui se déroule dans la maison de famille des Buonaparte : le président en est Jacques Charpentier, dont on a pu entendre le concerto pour piano lors de la soirée d'ouverture, le 26 juillet, avec l'orchestre régional de Provence-Côte d'Azur, sous la direction de l'auteur. Le reste de la programmation est plus traditionnel Rostropovitch est venu jouer en soliste le surlendemain avec les mêmes musiciens, dirigés cette fois par Philippe Bender, leur chei titulaire, puis le guitariste Sébastien Maroto: on attend encore le pianiste Jean-Philippe Collard (le 9 août) et Marie-Claire Alain, qui se produira le 11 août sur l'orgue de la cathédrale. Pour l'an prochain, avance le nom de Yehudi Menuhin, on espère Maurice Béjart et un spectacle d'opéra, le Don

zième saison d'été de Renaissance de l'orgue en Corse propose, jusqu'au 21 août, onze concerts sur des instruments restaurés ou simplement dans les lieux Luciano Sgrizzi donnera un récital de clavecin, le 10 août, dans l'église Saint - Jean - Baptiste de Calvi, au bénéfice de la restauration de l'orgue historique. Ainsi depuis l'an dernier, la mairie de Bastia organise une opération Musique dans la ville: un certain nombre de concerts gratuits, donnés par de jeunes artistes venus des conservatoires de Provence, ont pu avoir lieu. Cette année, a été nommé directeur musical Francois-Robert Girolami celui-ci a décidé des lauréats du Conservatoire de Paris à se joindre à leurs camarades du Midi pour former un orchestre complet qui donnera la Symphonie en ut de Schubert, le Concerto de violon et la Cinquième Symphonie de Beethoven. Ces manifestations, où l'orgue succède au plano, la flûte à bec à la guitare, dans les églises et au palais des gouverneurs. durent jusqu'au 11 août. Ainsi esquissé, ce tableau musical de la Corse en vacances peut paraître flatteur; a'il est le reflet assez fidèle du développement touristique, il ne faudrait pas oublier cependant que, le reste du temps, la musique pourrait peut-être se risquer plus souvent en Corse.

Itinérante par définition, la dou-

Juan de Mozart

GÉRARD CONDÉ.

# La mort d'Ernst Bloch

(Suite de la première page.)

LETTRES

Et, dès l'année 1918, lorsqu'il évoque « l'esprit de l'utopie » (Geist der Utopie), ce « singulier marxiste », qui jamais ne répudiera le vocabulaire hégélien de sa leunesse, indique assez -- presque autant que Walter Benjamin, également son ami — les évidentes frontières de leur « matérialisme ». (Avec l'Ecole de Francfort, comme avec Brecht, les offinités ne sont guère douteuses, mais jusqu'au bout, en dépit de maintes déceptions, Bloch restera beaucoup moins pessimiste que Horkheimer et, malaré certaines préciosités, moins abscons qu'Adomo).

Surtout, plus encore que chez Benjamin — mais ici sans aucune tentation sioniste, bien au contraire - de grands motifs religieux, prophétisme hébraïque, sens chrétien de l'Incomation, attente « millénariste » du « Royaume » — animent intérieurement toute l'œuvre de cet « athée ».

De Hegel, auquel il a consacré une longue introduction de caractère très pédagogique (« Sujet-Objet », 1949, traduction froncaise actuellement sous presse) Bloch retient avant tout les thèmes du mouvement, du dépassement, ce qu'il présente comme les durcissements de la « synthèse ». Si la vision d'une totale désaliénation, d'une transparence mutuelle de l'homme et de la la seule raison de vivre qu'ait un horizon, celui de l'avenir qui se conquiert progressivement par des séries anticipatrices de refus et de révoltes. A la lucide et froide construction d'une île d'utopie par le grand bourgeois Thomas More, Bloch a toujours préféré l'aventureuse équipée du réformateur allemand Thomas Münzer, l'entraîneur mystique des culs-terreux et des misérables artisans du seizième siècle. Si Luther est sa bête noire, c'est justement pour avoir composé dès le début avec les princes, pour avoir posé en principe théologique que le vouloir humain, totalement corrompu, ne pourre de lui-même lamais rien changer à la condition humaine.

Dans un aphorisme à première vue tout proche du « Deviens celui que tu es » nietzschéen (mai le travail de l'humanité ne peut être pour lui que collectif), Bloch, au début de « Traces » (1930, traduction fronçaise, 1968), résume l'exigence première de son utopie tout le contraire d'un rêve compensateur, d'une illusion consolatrice : « Je suis mais je ne suis pas en passession de moimême. > Dans sa communication de juillet 1959 au colloque de Cerisy « Genèse et Structure » prenant ses distances avec un pur spontanéisme qui allait devenir à l la mode, il déclare très fermement : « li n'est aucune genèse qui ne soit orientée vers un « telos = (N.D.L.R., un but), vers la formation d'une structure. Et c'est seulement grâce à ce point de référence qu'on peut considérer le devenir comme un progrès. Mais toute forme d'ordre fait

encore figure de tension. > Tension parfois plaisante, lorsque l'auteur de «Traces » décrit la manière dont le bon peuple parisien, le 14 juillet 1928, arrête la voiture « arrogante » d'un « bourgeois en canatier », d'abord par la « grâce insolente » d'une fille qui danse « une fleur à la main puis à la bouche », ensuite seulement par le geste plus dur d'un garçon qui jette au soi et

piétine le beau chapeau de paille de l'automobiliste importun.

Cette pulsion de l'homme vers un au-delà humain, de lui-même, toujours contrariée et finalement irrépressible, se lie sans doute au besoin même du corps, à l'inanition des affamés que n'a jamais nourris la seule parole des prophètes, mais Bloch qui, à Munich, autant que la philosophie, avait étudié d'abord la physique et la musique, souligne aussi tout ce qu'il doit aux diverses inventions de l'art, et notamment de celui aui, des le début du siècle, annoncait sa percutante modernité.

du colloque sur l'utopie. Daniel Charles allait situer John Cage dans la lignée blochienne, c'est sous le signe plus classique de Bach et de Beethoven que Gabriel Marcel et Ernst Bloch, confrontés à la radio allemande voici une dizaine d'années sur le thème de l'espérance, avaient pu trouver, au-delà de leur fondamentale mésentente, les voiles d'un très précaire accord.

Car, il faut bien le dire, tout disposé fût-il à intégrer l'acquis des grandes traditions (en fait plus grecques et judéo-chrétiennes qu'orientales ou africaines), Bloch, sur l'essentiel, resta toujours intraitable. Pacifiste résolu en un frontière. l'« union socrée » rendoit si dérisoires les promesses de l'Internationale, dès 1915, il avait dù gagner la Suisse, Vingt ans plus tard, l'hitlérisme l'exilait à nouveau, en Suisse encore, puis en Bohèms et enfin dans une Amérique où jamais il ne se sentit à l'oise. Après 1949, lorsqu'il résolut de faire loyalement, à Leipzig, l'expérience de la « démocratie populaire », il lui failut vite constater que la seule publication de son titre « Principe espérance » Itrois volumes de 1954 à 1959) le rendait d'abord suspect, bientôt

Né en 1885, à Ludwigshafen, d'une famille de cheminois. Ernst Bloch, qui avait fait des études de philosophie, de musique et de physique à Munich et à Wurtzburg était un des représentants les plus éminents de la pensée marxiste. Son engagement but valut de multiples exils : dès 1915. en Suisse, pour valitisme (il avait renonce à participer à la querre!; puis en 1933, après la victoire du nazisme, où, étant d'origine mive. il doit quitter l'Allemagne pour la Suisse de nouveau, Paris, Vienne, Prague, les Etats-Unis jusqu'à la fin de la guerre: enfin, en 1961 après ses demêlés avec les marxistes officiels de la R.D.A. En 1949, renire, en effet, dans son pays. il avait accepté la chatre de philosophie de l'université de Leipzig. La publication de son œuvre maitresse le Principe Espérance lui valut l'interdiction d'enseigner.

intolérable. Moins souple que Lukacs (dont il allait discuter, en 1972, la conception même des rapports entre politique et esthé-

tique), il préféra, dès 1961 rejoindre la République fédérale où il put enseigner librement, mais non, certes, pour s'y faire le chantre de la démocratie chrétienne ou de la social-démacratie. Professeur à Tübingen, c'est dans cette ville universitaire que Bloch vient de s'éteindre brusquement. après avoir publié, comme un testament, un auvrage au titre bien significatif : « Experimentum mundi ». Alors qu'à Cerisy, en 1975, lors Quand nous l'avions personnelle-

ment connu à Cerisy pour une « década », où il remplaçait, presque dix ans avant l'explosion de 1968, Herbert Marcuse, empêché par une crise cardiaque, Bloch était un valeureux septuagénaire d'une très savou-euse pétulance. Il avait quelques jours respiré, avec Derrida, Serge Mallet, Jean Piaget, J.-T. Desanti et beaucoup d'autres libres esprits, un air tonifiant aui, chaque jour, le rajeunissait. Lorsque l'université de Paris-I, voici deux ans. lui acorda, bien tardivement, un modeste doctorat « honoris causa » auquel il eut la gentillesse de se montrer sensible, notre vieil ami n'y voyait plus guère et marchait à grand peine. A quatre-vingt-dix ans, il avait gardé cependant toute sa vivacité d'esprit et, quidé par sa chère compagne Karola, il subit vaillamment la fatique des rites et des discours et, au cours du diner officiel, place du Panthéon, il eut plaisir à conférer familièrement avec le fougueux idéaliste Dom Helder Camara, Ils avaient au moins en commun la certitude que, sans le labeur de l'homme indéfiniment tendu dans son effort contre les servitudes, la plus haute espérance, le plus fervent amour. seraient simple fracas d'airain.

MAURICE DE GANDILLAC.

C'est au cours d'un séjour en Allemagne de l'Ouest ou'il décida de s'y tixer. Il devint alors professeur à l'université de Tübingen. En 1975, Ernst Bloch avail recu le titre de docteur honoris causa de la Sorbonne. Cependant, son œuvre, qui comprend seize volumes, commence seulement à etre traduite en français C'est en 1976 que jui publie, chez Gallimard, le premier tome du Principe Espérance dont on annonce le second pour l'automne prochain. Jusqu'alors on ne connaissait, en français de lut, qu'un recueil d'aphorismes, Traces, son Thomas

Münzer (Julitard). Pour son quatre-vingt-dixième anniversaire, la France avait réparé quelque peu son retard et offert au philosophe allemand un recueil d'hommages : Utopie et Marxisme selon Ernst Bloch

#### A AVIGNON

#### Les marionnettes de Budapest

Les marionnettes de Budapest entretiennent avec leurs manipuentretiennent avec leurs manipulateurs des rapports très humains
d'amitié pudique dans la demiteinte d'un spleen souriant qui
traine sur leur spectacle. Il
n'existe pas entre eux le fluide
religieux qui unit les Bunrakus
japonais et leurs servants voilés
de noir. On n'attend pas le transfert de personnalité, la prise de
pouvoir de la poupée sur l'homme
comme dans les classiones romans comme dans les classiques romans de suspense et d'angoisse, non, avec eux tout est simple. Chacun gie » que celle de la représentation, meme lorsqu'il s'agit d'un conte où survient le Diable comme c'est le cas dans l'Histoire du soldat. Les marionnettes arrivent sur un chariot monte par des baladins silencieux et attentifs comme pourraient l'être des enfents qui s'amusent entre eux.

Le programme est composé de telle manière que, progressivement, cette gentillessse un peu puerile se crispe. A l'Histoire du soldat succède la Valse, de Ravel : deux mannequins sans visage portent des habits de la Belle Epoque dans un musée du costume. Arrivent un homme et une femme d'aujourd'hui. Ils jouent avec les habits, deviennent les mannequins, les font danser tandis que des projections évoquent l'amour, la douceur de vivre et puis la

tournoyants, se disloquent, et l public applaudit sans réserves ce « message » sans surprise. En-suite, vient une petite comédie aigre entre deux chaises hianches, qui montre la vie et la mort d'un couple muré dans son égoisme.
Enfin, arrive le chel-d'œuvre de la soirée sur la Symphonie classique de Prokofiev. La scène

représente un theâtre avec un orchestre. On aperçoit les archets des violons. Le chef est me acteur arrive (le prince), accompagné d'un faux chien out fait des gamineries à la Walt Disney. Le rideau se lève sur une pantomime interprétée par de toutes etites marionnettes. Un embronilamini d'intrigues où tout le monde se travestit. L'un des nersonnages est un chat, alors le chien se précipite, et c'est une grande bataille. Les animaux arrachent les déguisements, font tout tomber, dénudent le théâtre révèlent les faux archets sans violons ni violonistes le prince submergé s'est transformé en poupée, qui perd son visage et s'ecronie toute molle. Le jeu est cassé et le cérémonial des remésentations et leur mystère. Et demeure quelques instants désenchantés et émerveillés, qui sont toute la réelle magie du theâtre.

COLETTE GODARD.

man a proportion of the state o

#### «F. K. peut-être comme Franz Kaika»

nement triste, mais calme, devant mon insensibilité, je suis séparé de toutes les choses par un espace aux limites duquel je ne puis parvenir. »

table d'un banquet sinistre, au devant de la scène. Les candélabres posés sur la nappe blanche éclairent d'une lumière falote les visages des convives. Etrange repas de famille. où le père porte un masque, tandis que deux drôles d'êtres qui ont quitté leur siège mangent salement par terre, brisant leur verre, triturant leurs aliments, alors que, derrière des tissus transparents, sur le côté, chacune dans une sorte de petite cabine, trois femmes muettes semblent attendre que la fête finisse. Ces personnages autour d'une défrogue ont été inventés par Daniel Tonachella pour faire revivre le personnage principal, Franz Kafka, Ils ont été mis en scène par Stephan Boublil, F.K. peut-être comme Franz Kalla, créé pour le eFstival, est une des plèces présentées au Chapeau-

- off > d'Avignon. F.K. peut-être comme Franz Kalka n'est pas l'adaptation d'une œuvre de Franz Kafka, il ne s'agit pas non plus d'un montage de textes, mais bien plutôt de la reconstitution d'un univers. Univers du Château. du Procès. Impreslournal de Kafka ou de sa correspondance. Impressions vécues d'un ieune auteur hanté par cette œuvre du désastre absolu.

ici Kafka souffre, ou plutôt reçolt sa souffrance des autres, chargés chacun d'illustrer l'une puis l'autre de aes obsessions, afin de les démystifier, une demière fois. Il y a quelque chose d'un peu trop cinématographique » dans la mise en images de Stephan Boubili (le réalisme minutleux des descriptions de Franz Kafka n'était pas du naturalisme), mais le spectacle fait à certains moments des embardées vers l'étrange qui restituent, expligrande angoisse, un enfermement

MATHILDE LA BARDONNIE

#### Petites nouvelles

Le dixième Festival Internatio-

nal de Moscou a attribué trois palmes d'or aux films a le Cinquième Scean p. de Zoltan Fabbri (Hongrie) : e le Pont ou le Long Week-End », de Juan Bardem (Espagne), et a Minimo », de Georgi Danelia (U.R.S.S.). Trois palmes d'argent sont aliées à « Omar Galtato » (Algérie), « la Piscine » (Bulgarie) et « A l'ombre des châteaux » (France).

Il Le concours international de Saint-Sauveur. Mme Cahallé et son plano de Sydney a été remporté par une étudiante soviétique, l'ina Plotnikova, vingt-deux ans, qui a obtenu le prix de 10 000 dellars.

M. Bernard Lefort, directeur général du Festival d'Aix-en-Provence, a annoncé mercredi 3 aoêt qu'il assignait Mme Montserrat Caballé en dommages et intérêts. La cantatrice avait renoncé à chanter le 28 juillet l'opéra de Donizett Roberto Devereux s, la direction du Festival ayant décidé, en raison du manyais temps, le transférer 14 représentation du théâtre en plein air de l'archeveché à la cathéorale partenaire. M. José Carreras, dounes! nour raison de leur refus l'absence de répétitions préalables.

L'erotisme Mart et essain aux cinémas La Saina L'érotisme féminin de Chantal Akerman IETU, IL ELLE 12/15 L'érotisme masculin de Philippe Vallois JOHAN 14 ຳ entis ie de Marcel Hanoun - LE REGARD *14h30et 15h1ວ*ິ Lérotisme politique de Dusan William per SWEET MOVIE 15630 L'érotisme fantastique d'Edocard Cemano SWEET LOVE 17 L'un tisme solitaire d'Alain, Fleischer DEHORS DEDANS 17hl L'érotisme sado-masachiste de Barbet-Schroeder MAITRESSE 18/145 L'ératisme *littéraire* de Robe-Grillet : LE JEU AVEC LE FEU - *20h-*il

PARAMOUNT ÉLYSÉES v.o. - PARAMOUNT MARIVAUX v.f. - MAX-LINDER v.f. - PARAMOUNT MONTMARTRE v.f. - BOUL MICH v.f. - PARAMOUNT MONTPAR-NASSE v.f. - PARAMOUNT ORLÉANS v.f. - PARAMOUNT GOBELINS v.f. - PARAMOUNT BASTILLE v.f. - LE PASSY v.f. - PARAMOUNT MARLLOT v.f. - CONVENTION SAINT-CHARLES v.f. - PARAMOUNT La Varenne v.f. - PARAMOUNT ORLY v.f. - BUXY Boussy-Saint-Antoine v.f. - CYRANO Versailles v.f.



#### A AVIGNON

marionnettes de Buddpest

Bright Bright Charles and Char Bright and the state of the sta tanente des carrente tres horses trade war meiner. Training of their course all all and the later ge eine geleg welche war is ward. Belligieren Aug enel im fennyage SECTION OF BOARD WITH AND THE PARTY. personal de la persona en l'inches CONTRACTOR TO SERVICE TO THE PROPERTY OF THE P to the property of the state of the AVEC BUR BOOK SET, THE PARTY OF STREET arms an partie with the bottom of the THE PROPERTY OF MAINTENANCE OF THE PARTY OF The second curious day in the contraction of Section of the sectio marine of Authorities of Charles States for the

于"是2000"就是**是**例如,因为我们的一种"企图"。 THE PROPERTY SEE STATE OF THE SECOND Transfer of the second of the gregorial and application. As other to be of the salad anader in Vale de March The Committee of the Co to because the acceptable with the best to be a price of the Carrie und muche fil en burbung, April ender an remains of which there is a line of the contract of t Bugst, Durch And Smith 1985 for the control of the territiken fen ibrit etaapit baran en gran

was presidentially entitled in the contract of

and the state of t

e and the same dates that the or all the

WELL THE MELTINGE WILLIAM STREET, STRE

THE PERSON THE CONTROL OF

the respective management and the second

The state of the s

F. L. peut-être comme Franz Lub

Bertele Berten, Berte und fein felben be-|機関の「原動の表現を関係」 (金) はな はな なんがる しょうしょう A STATE OF THE STA The Committee and Committee a さい 金融機 は、現場の 、影響を強い群 一貫 ひないでん しょうしょう The said the second was a first than the A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE The state of the s with the state of the state of the state of ್ಷಾಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಾಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ್ಣ ಕ್ಷಣಣ ಕ್ಷಣ್ಣ ಕ್ಷಣಣ ಕ್ಣಣಣ ಕ್ಷಣಣ ಕ್ the property of the state of th The state of the s the first of the second of the 化化物性 化化甲基甲基 医水水油 经证券 经外线 养 衛 一次本 i ding Karas Pangarawan ka ka matahir the property of the party of the party of the party of the first of the second Eligiphy of words in the state that the The Company of the state of the

the state of the second of the

Parameter of the control of the cont

· 我们是我的一直不是我们不知道。 人名 人名 人名 人名

the way and an armed he thought

THE RESERVE AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY.

the second control of the second control of les saids were then an one; an Petites nouvelles

the same of the second of the U.G.C.-Odeon, 6 (325-71-08).

LA DENTELLIERE (Fr.): Saint-Germain-Village, 5 (633-87-59), Mont-partiese 83, 6 (544 - 14 - 27), Concorde, 8 (359-92-84), Gaumont-Madeleine, 8 (073-56-03), Nations, 12 (343-04-67).

LE DERNIER DINOSAURE (A., v.): LE DERNIER NABAB (A., v.): U.G.C.-Marbeuf, 8 (225-47-19). gregotien Eine gies Kienen in in einegen in in eine

U.G.C.-Marbeuf, 8- (225-47-19).

DERSOU OUZALA (Sov., vo.): Chatelet-Victoria, 1- (508-94-14),
R. sp., Arlequin, 6- (548-62-25). 李明· 中国的政治中国 多种性的人 1 1 1 1 1 ・ では、 できたがない。 なるなどのはない これでは、 では、 これでは、 では、 これでは、 では、 これでは、 では、 これでは、 これで ್ಯಾನಿಕ್ಷಾಡ ಮೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮು ತಿನಿದಿಗಳ ಬೆಲ್ಲಗಳು

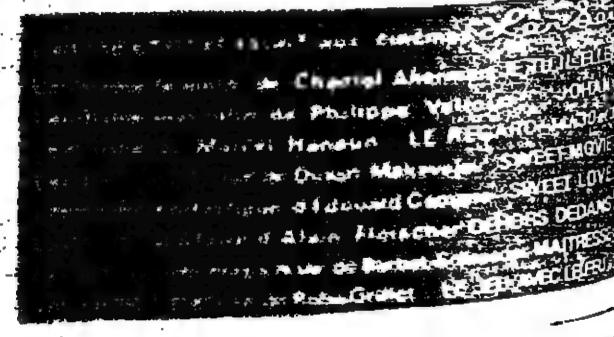

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

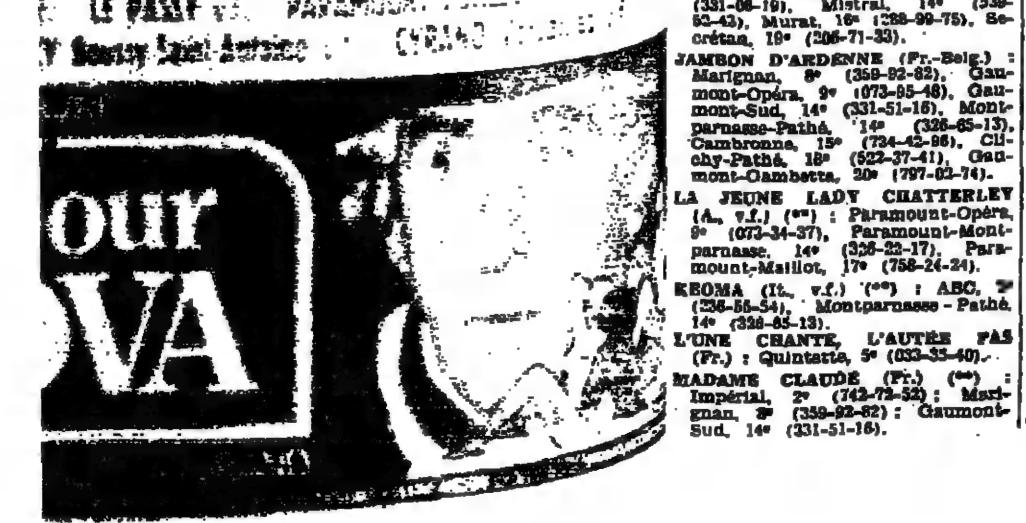

## théâtres-

Les salles ouvertes

Antoine, 20 h. 30 : les Parents terribles. Athènee, 21 h. : Equus. Cloitre des Billettes, 21 h. 45 : le Maitre de Santiago. Daunou, 21 h. : Pepsie. Galte-Montps-basse, 22 h. 15 : Ben-Buchette, 20 h. 45 : la Cantatrice chauve ; la Leçon.
Le Lucernaire-Forum, Théâtre rouge,
22 h. : le Manuscrit. — Théâtre
noir, 20 h. 30 : Molly Bloom;
22 h. 30 : C'est pas de l'amour,

c'est de l'orage. Michel, 21 h. 10 : Au plaisir, madame. Mouffetard, 20 h. 45 : Erostrate. Nouveautés, 21 h. : Divorce à la française. Troglodyte, 21 h. : Gugozone.

Les opérettes Bouffes-Parisiens, 21 h. 1 la Belle

Festival estival

Quai du Port-Saint-Bernard, 18 h. 30 : Trio Januaru, Texier, Humair. La Péniche-Théâtre, 20 h. : Concart burlesque; 22 h. : En attendant Saint-Germain-des-Prés, 20 h. 30 : New Irish Chamber Orchestra et Freiburger Vokalensemble, dir. W. Schafer (Haendel : le Messie).

Festival du Louvre Cour Carrée, 21 h. 15 : American Ballet Theatre.

Les cafés-théâtres

(\*\*) Films interdits aux moins de

La Cinémathèque

Les exclusivités

AIDA (Fr.) : La Pagode, 7º (705-

vers am.) : Marais, 4 (278-47-86),

Vidéostone, 6 (325-60-34).

BARRY LYNDON (Aug., V.O.). ! Pa-

ris, 8° (359-53-99); v.f.: U.G.C.-Opéra, 2° (261-50-32).

LE BATAILLON EN FOLIE (IL.) V.I. :

CAR WASH (A., v.o.) : Luxembourg, 6° (633-97-77), U. G. C. Marbeuf, 8°

CRIA CUERVOS (Esp.), v.o. : Jean-Renoir, 9 (874-40-75).

... LA COMMUNION SOLENNELLE (Fr.)

U.G.C.-Odéon, 6º (325-71-08).

LE DIABLE PROBABLEMENT (Fr.): Hautefeuille, 6° (632-79-38), Palais

des Arts, 3º (272-62-98).

EN ROUTE POUR LA GLOIRE (A., V.O.) : Studio Alpha, 5° (033-

L'ESPRIT DE LA BUCHE (Esp.

V.O.) : Maraia, 4º (278-47-86). HEDDA (A., V.O.) : Bonsparts. 6º (326-12-12).

L'HOMME QUI AIMAIT LES PEM-MES (Pr.): U.G.C.-Odéon, 6° (325-71-08), Bretagne, 6° (222-57-97), Normandie, 8° (359-41-18).

L'HOMME QUI VENAIT D'AILLEURS

('A., 7.0.) : Hautefeuille, 6. (633-70-38). Gramont Rive-Gauche, 6. (548-26-36). Gaumont Champs-Ely-nées, 8. (359-04-67). — V.I. : Impé-tal, 2. (743-72-52).

L'ILE DU DOCTEUR MOREAU (A., vo.) (\*) : U.G.C.-Odéon, 6 (\$25-

71-08). Normandie. 8- (359-41-18). — V.f.: Res. 2- (236-83-93), Bre-tagne, 5- (222-57-97), Helder. 9-(770-11-24), U.C.C.-Care de Lyon,

12º (343-01-59), U.G.C.-Gobelins, 13º (331-06-19), Mistral, 14\* (539-52-43), Murat, 16\* (288-99-75), Se-

chy-Pathé. 18º (522-37-41), Gau-mont-Cambetta, 20º (797-02-74).

(A. v.1.) (\*\*): Paramount-Opera, 9° (073-34-37), Paramount-Mont-parnase, 14° (326-22-17), Para-mount-Maillot, 17° (758-24-24).

KEOMA (It., v.f.) (\*\*) : ABC, 2 (236-56-54). Montparnasse - Pathe, 14\* (326-65-13).

Sud, 14e (331-51-16).

JEUNE LADY CHATTERLEY

crétan, 19º (206-71-33).

225-47-19).

. .-- 13= (331-56-86).

(261-50-32).

AND THEN CAME ROCK (A., v.o.) :

Chaillot, 15 h. : Guernica, d'A. Res-

nais; Paris la belle, de P. et

J. Prévert : Valparaiso, de J. Ivens : Dimanche à Pékin, de C. Marker : Du côté de la côte, d'A. Varda ; 18 h. 30 : le Beau Serge, de C. Chabrol : 20 h. 30 : le Bandit,

d'A. Lattuada; 22 h. 30 : l'Asso-

luto naturale, de M. Bolognini

14-Juillet-Parnasse, 6: (326-58-00).

BILITIS (Fr.) (\*\*) : U.G.C.-Opéra.3 \*

CASANOVA DE FELLINI (It.) (\*), v.o. : Studio de la Harpe, 5 (033-

100 à Jacques Prévert ; 21 h. 30 : la Collection: 23 h.: les Bergamotes. Au Coupe-Chou, 22 h. : les Frères Aux Quatre-Cents-Coups, 20 h. 30 : Rétro-Rock ; 22 h. 30 : l'Amour en

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles

 LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES > 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

Vendredi 5 août

Biancs-Manteaux, 20 h. 30 ; la Déma-rieuse ; 21 h. 45 ; Au niveau du

Cafe d'Edgar, L 22 h. : Tango. -J.-M. Thibault. Café de la Gare, 20 h Mann : 22 h. : Christian Perreira. Cour des Miracles, 20 h. 30 : Marianne Sergent; 21 h. 45 : Arnaque 77 ; 22 h. 45 : les Jeannes. Dix-Heures, 20 h. 30 : Biue Jenne Society; 22 h. 15 : P. Font et Le Fanal, 20 h. 30 : Béstrice Arnac. Le Fanai, 20 h. 30 : Béstrice Arnac,
Le Mama de Marais, 20 h. 30 : Que
n'eau, que n'eau; 21 h. 30 : Les 3...;
22 h. 30 : la Pomme maudite,
Le Petit Casino, 21 h. 15 : Cami :
22 h. 30 : J.-C. Montells,
Le Pinteau, 20 h. 30 : Un ouvrage
de dames : 22 h. : la Nuit de noces V.f.) : Les Images, 18- (522-47-94).

de Cendrillon. Tout-à-la-Joie, 20 h. 30 : Tiens moi ca. I' reviens tout d' suite : 21 h. 30 : Je vote pour moi : 22 h. 30 : Noublie pas que tu La Veuve Pichard, 22 h. : la Secret La Vicille Grille, I, 22 h. 30 : Ciovis Manoury. — II, 21 h. : J.-B. Falgulère ; 22 h. 15 : De l'autre côté

de la vie. Les chansonniers Caveau de la République, 21 h. :

(\*) Films interdits aux moins de LE MAESTRO (Fr.) : O.G.C.-Opéra,

(331-51-16).

18 (387-50-70).

60 (633-10-82).

(206-71-33).

Plan, rate plan, et re plan plan.

2º (261-50-32); Le Paris, 8º (359-

53-99); Gaumont Richellen, 2º

(233-56-70); Gaumont - Sud. 14\*

LE MESSAGE (A., v. arabe) | Wepler,

NETWORK (A., v.o.): Publicia Champs-Elysées, 8° (720 - 75 - 23); Studio Cujas, 5° (033-89-22). NOUS NOUS SOMMES TANT AIMES

(It., v.o.) : Cinoche Saint-Germain.

(Fr.) : Saint-Severin, 50 (033.

NUCLEAIRE, DANGER IMMEDIAT

OMAR GATLATO (Alg., 7.0.) : Studio Médicis, 5° (633-97-77) :

PAIN ET CHOCOLAT (1t., v.o.) : Luxembourg, 6° (633 - 97 - 77) : U.G.C. - Marbeuf, 8° (225-47-19) : 14-Juillet - Bastille, 11° (357-90-81).

PAL. 4S PAINTING (A., V.O.)

PANIQUE EN PLEIN CIEL (A., V.S.):

Olympic-Entrepôt, 14° (542-67-42),

Berry, 12° (357-51-55).

afe d'Edgar, I, 22 h.: Tango. — AU FIL DU TEMPS (All., v.o.) : Le II, 20 h. 45 : Popeck : 22 h. 15 : Marais, 44 (278-47-56). AUTANT EN EMPORTE LE VENT 7.1.) : Omala, 2. (233-39-36). L'AUTRE (A., v.o.) (40) : La Clef, 5\* (337-90-90) LES AVENTURES DE PETER PAN (A. v.f.) : La Royale, 8 (265-82-66). LA BLONDE ET MOI (A. v.o.) : Action Christine, 6 (325-85-78). BUTCH CASSIDY ET LE KID (A. v.o.) : La Cief, 50 (337-90-90). LES DIX COMMANDEMENTS (A\_

BROTHERS, film américain de Arthur Barron, V. o. | Quintette, 5- (033-35-40), Elr:ees-Lincoln, 8º (359-36-14), LA THEORIE DES DOMINOS. film américain de 8. Kramer. V. o. : Quartier-Latin, 5° (326-84-65), Concorde, 8° (359-92-841; v. f. : Montparnasse 83, 6° (544-14-27), Lumière, (770-84-64). Nation, 12\* (343-04-67), Gaumont-Consention, 15" (828-42-27), Clichy-Pathé, 18° (522-37-41). BORIZONS EN FLAMMES, film américain de E. Bellamy V.o. : Cluny-Palace, 54 (033-07-76), Balzac, 8º (359-52-70); v. f. : Rotonde, 6º (633-08-22) Paurette, 13. (331-56-86), Cam-

bronne, 15" (734-42-961, C)1-chy-Pathé, 18° (522-37-41). Gaumont-Gambetta, 20° (797-02-74), Omnia, 2° (233-39-36). TREIZE FEMMES POUR CA-SANOVA. film italo-français de P. Legrand (\*). V. ang. i Paramount-Elysées. & (359-49-34); V. f. | Paramount-Marivaux, 2º (743-83-90), Boul' Mich, 5. (033-48-29), Max-Lipder. 9º (770-40-04), Paramount-Gobelins, 13º (707-12-28), Paramount - Montparnasse, 140 (326-22-17). Paramount - Bas-tille, 12° (343-79-17). Paramount-Orleans, 14 (540-45-91) Convention Saint-Charles. 15"

(579-33-00), Passy, 16- (288-62-34), Paramount - Maillot, 17- (758-24-24), Paramount-Montmartre, 18º (606-34-25). DOUCE CAPTIVE, film américain de L. Philips. V. o. : Quintette, 5. (033-35-40), Ermitage, 8 (359-15-71) : v. f. : Gaumont-Richelleu, 2º (233-56-70), U.G.C. - Gare-de-Lyon, 120 (343-01-59), U.G.C. Gobe-

Rex. 2º (236-83-93); Secrétan, 19º LA PLUTE DU DIABLE (A., v.o.) (1) : Panthéon, 5° (033-15-04). jusqu'à jeudi, Marignan, 8º (359-92-82); v.f. : Ganmont-Richelleu. 2º (233-56-70); Montparnarse-83, 8º (544-14-27); Clichy - Pathé, 18" LE PORTRAIT DE DOR'AN GRAY

(Fr.) Publicis Saint-Germain, 6-(222-72-80); Paramount-Elysées, 8-(359-49-34). PROVIDENCE (Fr., v. angl.): U.G.C.-Odéon, 6º (325-71-08). ROCKY (A., F.O.) : U.G.C.-Marbenf. 8- (225-47-19), SALO (It., v.o.) (\*\*); Vendôme, 2\* (073-97-52); Styr. 5\* (633-08.40). LA SENTINELLE DES MAUDITS (A., v.f.) (\*\*); Studio Contres-carpe, 5\* (325-78-37). TRANSAMERICA EXPRESS (A.,

v.o.) : Biarritz, 80 (723-69-23) ; v.f : U.G.C. Opéra, 24 (261-50-32) TROIS FEMMES (A., v.o.) : Raute-feuille, 6° (633-79-38). Collsée, 8° (359-29-46), 14-Juillet-Parnasse, 6° (P.-Can. v. ang.) (\*) ; U.G.C. Danton. 6. (329-42-62)), Blarritz. 8. (723-69-23); v.f.: Capri, 2° (508-11-69), Paramount-Opéra, 9° (073-34-37), Paramount-Galaxie, 13° (580-18-03),

Paramount-Montparpasse. 14º (326-UN FLIC SUR UN TOIT (Suéd., v.o.) (°°): Saint-Michel, 5° (328-79-17), Collsée, 8° (359-29-46); v.f : Fran-cais. 9° (770-33-88), Athéna, 12°

ELISA VIDA MIA (Esp., v.o.); Pa-lais des Arts, 3° (273-62-98), Hau-tefeuille, 6° (633-79-38), Elysèes-Lincoln, 8° (359-36-14), Saint-La-Eare-Pasquier, 8° (387-35-43), — V.f.; Athéna, 12° 1343-67-48). UN TAXI MAUVE (P.) : Paramount-Odéon, 6º (325-59-83), Publicia Champs-Elysées, 8° (720-76-23), Paramount-Opéra, 9° (073-34-37), Paramount-Montparnasse, 14° (326-22-17), Paramount-Galaxie, 13° (580-18), Paramount-Galaxie, 13° (58 18-03), Paramount-Maillot, 17º (758-

Les grandes reprises

Les films nouveaux

lins, 13° (331-06-19), Mitamar. 14° (326-41-02), Mistral, 14° (539-52-43), Secrétan, 19° (206-LE DESIR ET LA CORRUP-

TION, film américain de L Passer. V.o. : France-Elysées. 8- (723-71-11) : V.f. : Pauvette 13° (331-56-86), Caumont-Madeletne, 8° (073-56-03), Cambronne, 15° (734-42-96), Clichy-Pathé, 18º (522-37-41). RAGE, film américain de D. Cronenberg (\*\*) V.o. 1 Cluny-Ecoles, 5\* (033-20-12), Ermi-tage, 8\* (359-15-71); V.f. : Paramount - Opera, 9\* (073-34-37). Paramount-Gaité, 140 (326-99-34), Paramount - Or-léans, 14° (540-45-91), Conven-tion Saint-Charles, 15° (579-33-00), Moulin - Rouge, 18° (606-34-25), Paramount - Oa-laxie, 13" (580-18-03), Para-mount-Maillot, 17" (758-24-24) DONA FLOR ET SES DEUX MARIS, film brésilien de Bruno Barreto (\*\*). V.o. : Saint-Germain-Huchette, 5° (833-87-59), Monte-Carlo, 8° (225-09-83), Montparnasse - Pathé, 14° (326-65-13), Olympic-Entrepôt, 14° (542-67-42); V.f.: Gaumont-Richelleu, 2° (233-56-70), Nation, 12° (343-04-67), Gaumont - Consention

LA FIANCEE DU PIRATE (Pr.) (\*) : Quintette, 5- 1033-35-40) ; 14-Juillet Parnasse, 6- (326-58-00) ; Marignan, 8- (359-92-82); St-Lazare-Pasquier, 8- (387-35-43) 14-Juillet Bastille, 11- (357-90-81); P.L.M.-St-Jacques 13- (589-68-42).

Gaumont - Convention. 15"

(828-42-27).

FRANKENSTEIN JUNIOR (A., V.O.) ; St-Germain Studio, 5° (033-42-72) | Colisée, 8° (359-29-46). — V.f. | Rio-Opéra, 2° (742-82-54) | Montparmasse-Pathé, 140 (326-65-131; Gau-

mont-Convention, 15 (828-42-27).

TRICYCLE Asnières - GAUMONT Evry

GET AWAY (A. v.o.) (\*) : U.G.C.-Danton, 6: (329-42-62) ; U.G.C. Marbeuf, 8º (225-47-19). - V.f. : Rex, 2º (236-83-93); U.C.C.-Gobelins, 13-(331-06-19) ; Miramar, 140 (326-41-02) : Mistral, 14. (539-52-43).

GUERRE ET PAIX (Sov., v.f.):
Kinopanorama, 15° 1306-50-50).
LES GALETTES DE PONT-AVEN
(Ft.) (°): U.G.C.-Opèra, 2° (261-50-32); Biarritz, 8° (722-69-23); Les
Tourelles, 20° (636-51-98), bor. sp JOUR DE FETE (Fr.) : La Cief, P 337-90-901. LUCKY LUKE (Fr. Beig.) : U.G.C.-

Opéra, 2º (261-50-32) : Biarritz, 8º (723-69-23) | Cinémonde-Opéra, 90 (770-61-90) : Bienvenue - Montparnasse, 15° (544-25-02). LA CONQUETE DE L'OUEST (A. P.O.) : Elysées- Point Show, 8º (225-

67-23). LE LAUREAT (A., v.o.) : Cluny-Ecoles, 5- (033-20-12). LITTLE BIG MAN (A.V.O.) : Noctambules, 5. (003-42-34). LOLITA (Fr.) : Olympic, 14\* (542-

MACADAM COW-BOY (A.,v.o.) U.G.C.-Danton, 40 (329-42-52), MA FEMME EST UN VIOLON (IL v.o.) : Studio Logos, 5º (033-26-42), MALICIA (IL. V.O.) (\*\*) : Blarritz, 8" (723-69-23); F.f. : U.G.C.-Opera, 2 (261-50-32) : Haussmann, 90 (770-47-551; U.G.C.-Gare do Lyon, 124 (343-01-59); Mistral, 14\* (539-52-43); Murat, 16- (288-99-75). MILAREPA (TL. F.O.) | Studio Git-ir-

Cœur. 6º (326-80-25). MORE (A., v.o.) (\*\*) : Quintette, 5\* (003-35-40); Montparpasse 83, 6 (359-36-14); Saint-Lacare-Pasquier,

ORANGE MECANIQUE (A., V.f.) (\*\*): Haussmann, 9- (770-47-55). L'OR SE BARRE (A., 7.0. ) : U.O.C.-Danton, 6º (329-42-62) : Ermitage, 8° (359-15-71); v.f. : Caméo, 9° (770-20-99); U.G.C.-Gobelina, 13° (331-06-19); Mistral, 14° (539-52-43); Blensenue-Montparnasse, 15° (544-25-02); Convention-Saint-Charles, 15" (579-33-00).

8" (387-35-43).

Champollion, 5= (033-51-60). POUR QUI SONNE LE GLAS (A., r.o.) : Olympic, 14º (542-67-42). QUAND LES AIGLES ATTAQUENT (A., v.o.) : Cluny-Palace, 5" (033-07-76) | Ambassade, 8º (359-19-08) ; v.f. : Berlitz, 20 (742-60-33) : Montparasase-Pathe, 14 (326-65-13); Osumont-Convention, 15" (828-42-27); Wepler, 18 (387-50-70); Gaumont-Gambetta, 200 (797-

LA REVUE DE CHARLOT (A.) Champolilon, 5° (033-51-60). LES TRENTE-NEUF MARCHES (A., v.o. 1 | Olympic-Entrepot, 14e 1542-67-42); Panthéon, 5- (033-15-04). UNE NUIT A L'OPERA (A. V.O.) Luxembourg. 6° (633-97-77); Ely-sées-Point-Show, 8° (225-67-29). LES VACANCES DE MONSIEUR HU-LOT (Fr.): Cinoche-Saint-Ger-main, 6º (633-10-82).

Les festivals

L'AMERIQUE SANS ILLUSION (v.o.) : Olympic, 14" (542-67-42) : Soldat bleu. CINEMA FRANÇAIS : La Pagode. 7-(705-12-15) : la Kermesse héroique. EROTISME ART ET ESSAI (V.O.) : Le Seine, 50 (325-95-99). — [ 12 b. 15 : Je, tu. ii. elle: 14 h. :
Johan: 15 h. 30 : Sweet Movie:
17 h. 15 : Dehors, dedans:
18 b. 45 : Maitresse: 20 h. 45

le Jeu avec le feu. - II. : 14 h. 30 et 15 h. 45 : le Regard : 17 h. : CLASSIQUES DU FILM NOIR (v.o.) : Action La Payette. 90 (878-80-50) : le Coup de l'escalter. H. BOGART (v.o.); Action La Farette, 9° (878-80-50); les Anges

aux figures sales. COMEDIES MUSICALES (V.O.) Mac - Mahon, 17e (380-24-81) Banana Split. GRANDS SPECTACLES (V.O) Broadway, 16° (527-41-16) ; la Bible.

L BERGMAN (vo.). Racine (60) (633-43-71) : la Honte. STRANGE (vo) Le Seine (5°) (325-25-99), 22 b., Solaris; 24 b. 15, le Manuscrit trouvé à Saragosse.

P. PASOLINI (v.o.) Studio des Acacias ()7°) (754-97-83), 18 h.: les Contes de Canterbury: 20 h. le Décargeron: 22 h. les Mille et Une Nults. CHATELET-VICTORIA (1=) (508-94-14) — 1 : 11 h. 50 (sf D.), la

Grande Bouffe; 16 h. 20, Vol andessus d'un pid de coucou: 23 h et 0 h. 15 : l'Epouvantail.

— II: 12 h. (af D.), les Mille et Une Nuits; 14 h., Satyricon; 16 h. 10, Cria Cuervos: 18 h 15, Taxi Driver: 20 h. 20 et 22 h. 40, le Dernier Tango à Paris: 0 h. 45, Cabaret. Paradise : 0 b., Délivrance.

MONTE-CARLO V.O. - GAUMONT RICHELIEU - SAINT-GERMAIN HUCHETTE V.O. - MONTPARNASSE PATHÉ V.O. - GAUMONT CONVENTION - LES NATIONS - OLYMPIC ENTREPOT V.O. -



Interdit aux moins de 18 ans

SPECTACLES ELYSEES LINCOLN (V.O.) - QUINTETTE (V.O.) - SAINT-LAZARE PASQUIER (V.O.) -(v.o.) - SAINT-LAZARE PASQUIER (v.o.) MONTPARNASSE 83 (v.o.) - C2L ST-GERMAIN (y.o.) - SAUMONT Argenteuil

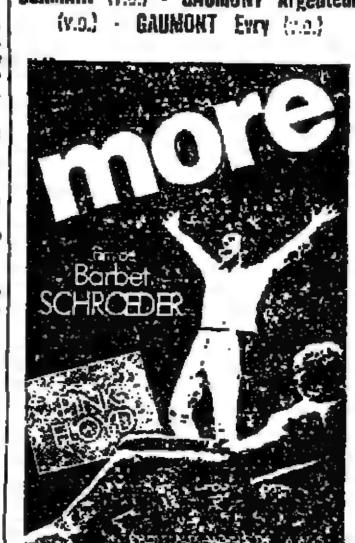

· Distribution PLANTING

THEATRE ANTOINE SIMONE EEPRIAU 208.77.77 Narents terrilles Jean Cocteau

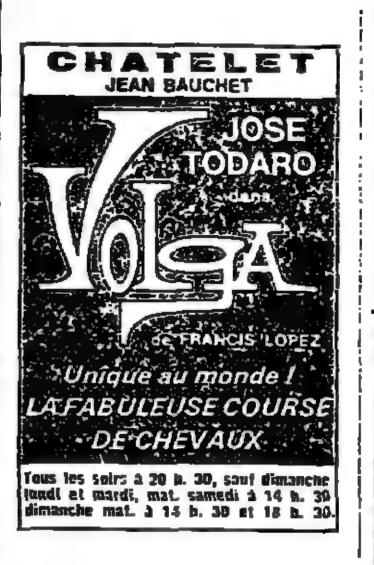





CONCORDE VO - QUARTIER LATIN VO GAUMONT LUMIÈRE - MONTPARNASSE 83 CLICHY PATHE - GAUMONT CONVENTION **LES 3 NATIONS** 





#### emplois régionaux

## GROUPE AGRO-ALIMENTAIRE

C.A. 1.250,000.000 F recherche

#### pour la vente de ses produits avicoles Leader du marché

Pour son bureau de BORDEAUX

Adresser lettre manuscrite, photo, prétentions. Réponse et discrétion assurées. quai de Paludate, 33073 Bordeaux Cedex.

#### offres d'emploi

**PONTICELLI** recrute pour son Usine VITRY (94)

DEUX DESSINATEURS **PROJETEURS** M TUYAUTERIE

UN DESSINATEUR ETUDES 11

Adresser candidature avec C.V. détaillé à Chef du Personnel 94400 VITRY-SUR-SEINE

Familie allemande ch. JEUNE FILLE AU PAIR pour 1 an ou plus. Père entrepr. de constr. Notions allem. souhait. Ecr. en allem. ou franç. av. photo, Mme Schauffele, Hans Reying Weg 16, 7250 Leonberg Ramtel (R.F.A.),

CIE D'ASSURANCES QUARTIER SAINT-LAZARE LICENCIÉ (E) EN DROIT PRIVE Ecrire sous référence nº 7.577 : 170 31, bd de Bonne-Nouvelle 75002 PARIS

demandes

**JEUNE HOMME 26 ANS** AGENT TECHNIQUE ELECTRONICIEN 5 ans expérience professionnelle, ch. emploi stable. Tél. 926-61-58.

occasions

s. bns, s. dche, cave, parkg en sous-sol. Prix 575.000 F. - Un appt de 78 and avec loggia et jardin 87 and, séj. + 2 ch., c., s. bs, cave. Park. en 55-5. Prix 475.000 F. J.M.B., 970-79-79.

Part. de préfér. à part. appart. très bon état, 110 m², VILLE-D'AVRAY, 3 ch., cuis. équipée, 2 jardins privés. 595.000 F. — Tél. 945-54-21, après 19 heures.

VERSAILLES, Gd Siècle, 5 p., 118 = rez-de-jardin très clair. Prix 460.000 F. Téléph. 950-84-01.

F 3, tout confort, imm. 4 étages dans résidence. Prix 180.000 F. Téléph. 979-17-02, après 19 hres.

BOULOGNE, RUE DE SILLY

Bon imm. cft, petit studio, gde cuis., bns. tél., parkg. 135.000 F. Téléph. 797-93-21.

GARCHES, petit immeuble neut,

calmo et soleil. STUDIO et 2

VERSAILES Tres beau 6 pces,

terrasse, dem. ét., da parc, pr. lycée, gar. 950-81-17 (apr. 13 h).

Province

CANNES REGION appts, villas, commerces. — BOURSE FRAN-CAISE DE LA CONSTRUCTION ET DU COMMERCE, 122, rue

d'Antibes, 06400 CANNES.

TOURETTE-sur-LOUP (06)

(93) 59-36-14, de 10 à 12 h.

constructions

neuves

92 BOULOGNE près RHIN-

PETIT IMMEUBLE DE STAND. 28 APPARTEMENTS

STUDIOS, 2 ET 3 PIECES
Dégagements exceptionnels
Très ensolellé
Livraison printemps 1978
PRIX DEFINITIFS

Visites s/place à BOULOGNE, 31, r. de BELLEVUE, tous les après-midl, sauf le mercredi et dimanche, ou téléph. : 742-74-75.

SUR REMPARTS Cause départ part vend . Meublé, 2 étage, ascenseur

PCES, Ideal placem, OBS. 57-40.

/end á Petif-Colombes app

d'emploi TRANSPORTS DUBOIS

TRES URGENT 30 à 60 % de réduction sur 10,000 m2 de moquette tte qualité. - Tél. 757-19-19.

#### enseignement

## L.T.C. SCHOOL OF ENGLISH

Cours intensifs d'anglais à tous niveaux Cours spécialisés d'anglais ; pour études acientifiques; pour études commerciales; pour secrétariat Trimestres commencent septembre, janvier, avril Cours d'été de 4 semaines chacun entre 27 juin et 16 septembre. Logement dans familles anglaises. A partir de septembre préparation aussi aux examena «G.C.E. «O» and «A» levels» pour l'anglais; math.; physique; chimie et autres disciplines.

Ecrire & L.T.C. SCHOOL OF ENGLISH (L.M.) Crusader House, 38-40 Prince of Wales Rd., Norwich Norfolk NR1 ILG, Angleterra.

# INTENSIF

Sur la Costa Del Sol par petits groupes. ACADEMIA OXFORD Comedias, 11 MALAGA (Esp.). Téléph. 21-23-09.

> \* cours et lecons

COURS AUDIO VISUEL PRIVE ANGLAIS, ESPAGNOL, FRANÇ DEMONSTRAT, GRATUITES SESSIONS INTENSIVES D'ETE Venez 46, bd St-Michel, Paris M Tél. 326-08-70 - 329-02-88 Tous les jours de 9 h à 21 h.

#### secrétaires

rech. Secrétaire sténodactyle Tél. 203-96-54 (p. 308)

Sténos et dactylos STÉNODACTYLOS CONFIRMEES (Le Bourget). Salaires très importants. Le Prestataire, 52, rue de la Sabilère, Paris-14°. M° Pernety.

Téléph, 543-10-47.

Renseignements:

locations

meublées

Offre

Paris

et appts. - Tel. 577-54-04.

6°, ST-PLACIDE, très bel imm.,

5° ét., esc., living double, chbre, cuisine, bains., téléph., très blen meublé, 2,500 F ch. c. 797-93-21.

locations

non meublées

Offre

*parisienne* 

Reull-Malmaison, près R.E.R. neuf, gd pavilion 240ms, 6 p., t conft, baicon, 100 ms jard. susp.

téléphones, 5.000. — 246-74-04.

locations

non meublées

Demande

Région

parisienne

Société surapéenne cherche

Durée 2 à 6 ans. - 283-57-02.

terrains

16 km TOULOUSE

RECHERCHS FORETS

Sur place maison modèle :

maisons individuelles

BELLE-ILE-EN-MER

Maisons Bretonnes - Bord de Mer

Site exceptionnel

LE HAMEAU DE PORT PUCE

- LE PALAYS, Agence ARMOR, tél. (97) 52-81-52.

- ORLEANS - SERVIMO, 21, rue des Murilina,

PRES TOUR EIFFEL

MACSON

43, rue Saint-Charles, 75015 Paris
loue a la SEMAINE,

OUINTAINE DE MOIS DE LUSIGNAN.

MUETTE, 4º etage, pens. Part. 2 part. vens tres de double living, chambre, bains, VILLA récente, 6 p., près EN-cuisine, tout confort. 924-38-25. GHIEN, 13 min. GARE NORD.

#### autos-vente 8 à 11 C.V.

Vos MERCEDES 220 D 9 CV année mars 1968, parfait état mécanique. Prix 14.000 F à déb. Tél. (16-49) 21-50-51 12 à 16 C.V.

> LANCIA STRATOS Tel. 656-22-11 locat.-autos

PRENEZ EN LOCATION LONGUE DUREE UNE B.M.W. 6.33 CSIA Conditions intéressantes 766-53-20

#### annonces diverses

Moquette, tapis pure laine, synthét. Remise jusqu'à 50 %. Ouv. It le mois d'août 9h30-12h30 14 h 30 - 19 h, La Moquetterie, 334, r. de Vaugirard, 15°. 842-42-62 RESIDENCE DES TILLEULS 65230 Monttéon-Magnoac-Garaison reçolt personnes âgées. Téléph. 16 (62) 98-14-59.

propriétés

Dens le VEXIN, 40 min. Paris, très beau MANOIR de pierre

authentique 16' s., d'une riqueur monaçale, agrémenté d'un parc de 2,5 ha. Maison de gardien.

Propriété de grande classe. Px 1.500,000 F. RHODES, 958-19-28.

Vendre & JAZENEUIL (86)

35 km. Paris-Nord, part, vd anc.

ORANGERIE caractère grand

salon, 2/3 chbres, tt cft, grenier aménageable, chauffage mazout, jardin clos 1.800 = , calme. Prix 460.000 F. Téléph. 470-42-86.

Prix 650,000 F. Teléph. 964-52-05,

7 KM. VERSAILLES, belie maison recente, PLAIN-PIED, 3 chambres, 2 bains, 675 = ter-

rain clos. Sud. Cheminée. Prix

478,900. URGENT. - 460-31-72.

RUEIL, limite Saint-Cloud, vitta moderne 1973, 210 as habitables, intérieur style rustique. Rez-de-chausz.: entrée, cuisine, séjour avec chaminée 42 ad, bureau, ch., s. de dobe, 1<sup>er</sup> ét.: 5 ch., lingerie, dohe, s. de bus. Sous-sol complet, gar. 2 voitur. Selle de Jeux. Terrain 560 as. Priz, trais notaire compris, 1.098.800.

J.M.B., 978-79-79.

CHEVREUSE, s/600 as en bord

forêt, construct. réc., compren. séjour 52 = 2, cuis. équip., 2 ch., bains à l'étage, 3 ch., 2 bains, gar. 2 voltures, raison familiale. 600.000 F. — Tétéph. 045-29-09.

LE VESINET " R.E.R.

VIDa parialt état, récept. 60 m2, 4 chbres, 3 bains, tt cft. Visite

s/place : 34, route de Montesser

samedi-dimanche, 14 h-18 h.

pavillons

91-16 NY. Particul. vend maison, séjour, cuis., 3 ch., bains, dou-ches, sous-sol, 105 es habitables + dépend., sur 400 es terrain. Téléph. 941-27-87 ou (50) 41-62-28,

châteaux

RECHERCHE CHATEAUX

#### LEGION D'HONNEUR

ques Duboury.

Boissoudy, Max Berthier, Jean Bigot, Jean Boyer, Jean Brette, Philippe Brisson, Emile Caillot, Pierre Chaigne, Pierre Champin, Bernard Chevallereau, Robert Combret, Jean-Claude Coulion, Claude Courtet, Robert Curtet, Jean Danguy des Déserts, Jean Delahaye, Georges Deimotta, Charles Demange, Louis Despont, Louis Dethier, Guy Drieu la Rochelle, Bernard Duboureau, Jacques Duboure.

MM. Plerre Duquesne, Louis Du-rand, Robert Plevigny, Raymond Fleurot, Raoul Forcin, Joseph Four-rier, Gilbert Fréglère, Roger Frey, Ro-

bert Gaget, Georges Garret, Roger Gassmann, Hubert Gautret de la

Moricière, Bernard Gazal, Guy Gi-

raud, Pierre Gourdon, Pierre Graff, Jean Grangson, Roland Guilini, Ber-nard Guillermet, Paul Henrion, Jean-Marie Hure, Christian Holitako, Henri

Hontebeyrle, Amaury Ruon de Ker-madeo, Pierre Ingoui, Pierre Jacque-not, Georges Jaujard, Stéphane Krantschenko, Louis Lapeyre, Olivier Leblanc, René Léost, Jacques Lhopi-tailier, Paul Liaud, Pierre Macron, René Martin, Charles Martret, Henri

Marty, Jean Marty, François Mes-plède, Bernard Michel-Lévy, Hervé

Molinier. Francis Moliard - Chau-

mette, Robert Numard, Pierre Pa-quin, Michel Perchet, Jacques Perry, Olivier Petit, André Philippe, Daniel Piaton, Jean Poli, Jean Pornot, Charly Rey, Jacques Reynold de Se-resin, Gérard Richard, Melchier Ro-quefeuit et du Bousquet, Antoine Boussey, Bernard Roux, Bernard

Stryer, Henri Sance, Charles Schmitt, Arthur Schwartz, Jean Sou-

brane, Gilbert Tourniayre, lacques Veyssière, Roger Albin, Bébastien Berger, André Boistard, Philippe

Berger, André Boistard, Philippe Chillag, Etienne Chwatses, Pierre

Collet, Gilbert Darqué, Alfred Desaire Roger Dupin, Alexandre Emaille,
Richard Garcia, Roger Gournaud,
Pierre Montillot, Pierre Navarre, Raymond Rossignol, Marcel Teissèdre.
Mme Gilberte Suigne. MM. Robert
Job, Gilbert Menis, Max Subrenat,
Marcel Mollé, Christian Brac de la
Perrière, Pierre Guesdon, Guy Petit,
Serge Thouard, Gilles Bardon; André
Baudson, Michel Berthon, Jacques

Saudson, Michel Berthon, Jacques

Bisson, Pierre Chové, Pernand

Coyaud, René Gloaguen, Jean Ker-vella, Robert Lapairs, Maurice Sou-

let, Jean Théoleyre, Georges Tourel, Philippe Vidal de la Blache, Paul

Michel, Alexis Mignon.

Demarti, Guy Labatut,

Valla. Armand Wantrin

Barnard.

Imbert.

Michel Porché.

MM. Marcel Amichot.

Hubert Bertrand, José

Louis Danmalin, Michel

Blot, Joseph Bizien, Paul Boisseller.

Hubert Bourgeois, Alain Brunet,

Michel Chemin, Pierre Corean, Louis Cornen, René Crénés, Jean-Pierre

Debon, Jacques Dejussieu, Jean Droniou, Christian Dubourg, Bernard Durand, René Emeric, Fernand

Estibal, Claude Fllippi, Jean Filliatre.

Raymond Forestier, Antoine Galgani,

Christian Giordano, Francis Giudi-

celli, Michel Gonon, Jean Guidai,

Maro Hayem, Jack Heintz, Louis

MM. Marcel Jau, Bergrand Laga-

rosse, Jacques Lajonia, Roger Lefe-

vre, Georges Lemerciar, Pierre Le

Molgne, Barnard Léques, Claude Lesquerré-Caudebes, René Maitre-

robert, Jean-Louis Martin, Jean Ma-

thieu, Roger Montesquieu, Yves Paulus, Marcei Piacentini, Jean-

Jacques Picq, Pierre Pineau, Jean Pusel, Gilbert Raffler, Guy Révolte,

Louis Rousseau, Christian Simonnet,

Jean Teillard, Jean Tranier, Henri Turier, Robert Van Hove, Jean Védy,

Robert Vidal, Georges Volique, Paul Amalou, Louis Borel, Joseph Le Roux, Guy Sentein, Maurice Pellois, Emile Malomert, Adolphe Granier,

MM. Max Abrell, Jacques Albasini,

Franco Anchist, Georges André, Xavier Arondel, Gérard Auber de

Peyrelongue, André Aubinel, Jean Aubry, Marcel Audouit, Léon Audouy,

François Auffret, Serge Auzanneau,

Francis Baledons, Roger Barailler,

Henri Barbier, Rubert Bardèche, Yvon Barnéoud, André Barret, Gé-

rard Barthélémy, Lucien Baudin,

Christian Beaudeau, Leon Beauducel,

MM. Hugues Berge, Bernard Ber-

trand, Henri Bertrand, Henri Be-trom, Michel Bichot, Yves Blaizot,

Alain Bonnot, Roland Bontron, Claude Bossin, Régis Boust du Por-

tal, Jean Boully, Yves Boullan, André Bourgols, Gérard, Boutin,

Jean Boutry, Robert Broch, Michel

Ballienz, Robert Cauro, Jean Cham-

petier, André Charlot, Marc Charrier,

Yannick Châtelet, Roger Chaudron,

Pierre Chouard, Jean-Paul Christen.

Yvon-Theophane Civel, Alam Ole-

ment, Jean-Pierre Cler. Guy Codé.

Jean - Gabriel Collignon, Gérard

Comte, André Conjeaud, Henri Connauts, Michal Coaléou, Bené

Coste, René Cotten, André Courbes,

MM. Robert Davoine, Paul Decaix,

Jacques Dedieu, Jean Deffontaines, Jacques Delille; Rogers Deluse.

François Creff, Jean Creuly.

Mohammed Benremougha.

Bulcourt, Jean Burel.

Sont nommés chevaliers:

Gilbert Darque, Alfred De-

MM. René Bloch, Maurice Natta,

MM. René Bloch, Maurice Natta,
Maurice Giguet, Gilbert Roy, Lucien
Malaval, Gilbert Perot, Jean Ansoborio, Alban Barthez, Abel Dessendre, Gérard Godfroy, Vincent-dePaul Gouriez de la Motte, Ernest
Haye Saint-Hylaire, Robert Heim,
Bernard Jacques le Seigneur, Pierre
Lallart, Roger Lassort, Heuri Le Gall,
Jacques Ménard, Pierre Gouriou, Lucien Lacroze, Michel Barbier, Claude
Berthand, Maurice Bonnefond, Ba-Berthaud, Maurice Bonnefond, Be-noit Carabin, Maurice Chevallier. MM Jacques Compain, Jean Dan-drau, Jean Darleguy, Robert Détouillon, Jean Douguet, Germain Sychène, Charles Pévrier, Michel Fleutiaux, Philippe Fouquet-Lapar, Robert Gèze, André Guillaums, Jacques Jauffret, Jean Lagier, Louis

Lemonnier, Pierre Mary, Georges Puijanne, Jacques Ravanello, Geor-ges Roux, Robert Schmitt, Pierre Vallu. MM. René Crignols, Jean Accary, Philippe Ausseur, Yvan Scordino. Roger Vercken, André Fritsch, Jean Arbelet, Jules Auffray, Michel For-get, Elie Humbert, Léon Martin, Jean Hélye, René Pontois. Sont promus officiers :

Lamaud, Julien Lamiaux, Michel

MM. Andre Collet, Philippe Dureuil, Guy Rousseau, Max Aucher, Damien Bagaria, Albert Bonnotte, Jean-Paul Bourgoin, Elle Cartoux, Marcel Guyonnet, Michel Marest, André Minvielle, Gaby Selles, Jean Théron, Paul Viviez. MM. Jacques Boys, Maurice Bri-caud, Louis Chuard; Louis Bach, Robert Basset, Alain Ducourneau, Ca-briel Geilion, François Lamontagne, Roger Mourès, Marcel Poirier, Pierre Rispal

Nozi Etlenne, Robert Ycard, Léonce Porestier, André Joulin, Jean Noirot, Camille Polier, Maurice Rives, Delmotte, Leon Berroche, Roland Cuer, Armand Bouquet, Gilbert Bords. Pierre Campet, Maurice Costs. Paul Logier, Bernard Merlin, André Brunte, Edouard Charlet, Raymond Gulbert, Pierre Meslet, Pierre Wuilleme.

MM. François Ancelin, Robert Angevin, Michel Aumont, René Baleyte, Jean Ballet, Pierre Baucheron de

## CARNET

\_ M. Jean-François Termonia Mme, née Martine Choain, ont la joie d'annoncer la naissance de Sylvain Le 22 juillet 1977.

- Patricis Grünstein et Francis Candelier sont heureux d'annoncer la naissance de

Le 100 agus 1977.

Pierre CLASTRES

la Société contre l'Etat

le Grand Parler (1974). La cérémonie religieuse sera célé-

33, avenue Foch, 75016 Paris.

M. Pierre MOYSAN, croix de guerre avec palmes 1914-1918, médaille militaire.

chevaliar du Mérita social.

Sa famille. M. Alfred ROUX. inspecteur général hors classe

survenu le 27 juillet. - M. et Mme René Letouzey. Leurs enfants et petits-enfants,

M. Otto STRAUS quetre-vingt-quatoralème année. L'inhumation a su lieu dans la plus stricte intimité à Virollay,

#### Naissances

l'étude des sociétés indiennes d'Amérique du Sud où il avait effectué plusieurs séjours. Ses ouvrages les plus connus sont Chronique des Indiens Guayaki (Voir le Monde du 5 sout.) - On nous prie d'annoncer

décès de M. Gérassimos MAVROMMATIS survenu à Paris le 2 août 1977. brée le lundi 8 sout L 10 h. 45 en l'église orthodoxe grecque (7, rue Georges-Bizet, Paris 16°), suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Ouen parisien dans le caveau de Cet avis tient lieu de faire-part.

Médaille d'honneur de la S.N.C.F., survenu & Rennes le 4 soût 1977. Les obséques religiouses auront lieu le 6 août 1977 à 9 haures en

l'église Saint-Georges de Trappes (Yvelines). - Mme Alfred Roux. née Roux,

ont la douleur de l'aire part du décès de honoraire de la Banque de France. officier de la Légion d'honneur.

Le docteur et Mme Pierre Straus, ont le chagrin de faire part du le 2 août 1977 dans sa

petits enfants. Dov. Peria et Avital. Doughy et Patricia, Yoram et Myriam, font part de la cérémonie qui aura lieu le dimanche 7 soût 1977 à 9. h. 30 au cimetière de Bagneux pour le trentième jour du décès de leur époux, père et grand-

les-de-l'Orne.

Le Pinède de l'Oratoire, chemin de Moneiret, 83200 Toulon.

41-47, rue de la Grange-aux-Belles,

Paris-10°. - La Ve Section de l'Ecole pratique des hautes études a le regret de faire part du décès de

survenu accidentellement le 27 juillet 1977. Né en 1934, ethnologue et écrivain, Pierre Clastres, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études, s'était consacré à

- Mile Jeanne Moysan, M. et Mme Michel Philipponneau, Catherine, Sylvain, Damienne et Mayence, see enfants et petitsenfants. ont la très grande peius de faire part du décès de

Le docteur et Mms Philippe David.

14 rue Gallieni, 78220 Viroflay. Cérémonies

- Mme Ogien, ses enfants et

Alter OGIEN survenu le 6 juillet 1977 L Bagno-

SCHWEPPES Bitter Lemon. Retournez Remettes d'aplombi Ouvrez. Buves. Savoures.

#### L'immobilies appartements vente PARC DE MAISONS-LAFFITTE DS UN PETIT HOTEL PARTIC. DE GRAND STANDING Bénéficiant du micro-climat ensoleillé de Paris Rive droite (livrais. fin 78), nous proposons — Un appart. de 101 = 4 loggia, séjour + 3 chbres, cuis.,

20°, JOURDAIN, ds petit imm., 105 m² sur terrasse, living 32 m², 3 ch., bains, cuis., asc. partic., réléph. 450,000 F. Tél. 366-45-29. JOURDAIN, imm. réc., tr. bon standg, 9° ét., vue, living double 40 = sur baicon, ch., belie cuis. équip., sal. de bas, 6 penderies, parkg et tél. 370.000 F. 366-45-29.

DEVEREZ INVESTISSEUR avec 30.000 F (Pel. possible SOYEZ RASSURE TOUS RISQ. est un acte sérieux Sélection de programmes d'investissement DANS PARIS Haute rentabilité immédiate

- Accroiss, rapide du capital ; - Fiscalité avantageuse ; -- Location et gestion assurbes. Pour une étude personnalisée GROUPE VRIDAUD - 261-52-25-15, rue de la Paix, PARIS. Ouvert lous les jours sur r.-vs. TO TRES BEAU 2 PIECES. s. d'eas, w.-c., moquette, chauffage et plusieurs APPTS à relaire dans immeuble

en cours de rénovation. BAS PRIX - Gros crédit. Propriétaire - 324-32-16 BROCHANT Dans immouble GD STUDIO E cft, s/verture. Livraison immédiate. 343-66-29 et 340-75-91 12" DAUMESNIL

imm. de caractère, studio (poutres, chemiace) Renseignements vente:

4, r. de la BRECHE-aux-LOUPS

MAISON & p., cuis., 2 bains, ch.

Cent., 2 terresses, terr. 700 m2.

450.000 F à débatire. Tél. au

MUETTE, 4 étage, beau 3 p., habit., imm. 1931 de stdg, 4 asc., calme absolu, vue impr., 7° ét., terrasse, de pl.-pied, sur 2 appts 100 = 5. Vu urgenca visite sur

place to les jours, 17 h à 20 h., 23, av. Léopoid-II, PARIS (16). Faire offre de prix directement au propriétaire, 15 (98) 01-33-52. MARAIS PART. VEND APP + de 80 m2 3 P. s. de bs., wc., dégagement, très ensoieillé + grenier

> Paris Rive gauche

et terrasse. - Tél. 278-43-02.

173, RUE BLOMET
78 M2, 14 Stage, S/GD JARDIN,
56]. + 2 ch., belle culs., 2 bns. CLAIR, SOL, NEUF, Jam. hab, Imm. rénové. Vis. samedi, de 14 h. \$ 17 h., ou tel. 293-62-14. Je vends dans bel imm. brique STUDIO sans confort (possible). GROS RAPPORT - 531-85-56.

PLACE D'ITALIE Ensemble Galaxie - Beau 6 p., 117 m2, état neuf, 2 bains, park. Divisible 2 P. + 4 P. Credit Foncier Sur place samedi 6, 12 h a 16 h, Tour Onyx, 10, rue Vandrezanne, 18° étage. - 766-01-69.

MONTPARNASSE. Duplex IIV. 2 ch., calme, sol., Vis. s/pl. sam. 55, av. de Maine, 15 h. à 17 b. QUAI DE LA TOURNELLE LUMINEUX 4 P., bains, cuisine équipée, maicon. CHARME. Vue sur hotel XVIIP: Px 530.000 F. A 100 km. Paris par autoroute

Région Baristenne

MOGERT Grande Rue
Magnifique 2-3 p.,
salle de bains, w.-c., moquette,
chauffage, da petit imm. rénové.
Prix à débattre - Gres crédit.
Propriétaire : 324-32-16

campagne

1.100 - Clos. T. 15 (4) 443-62-45. PÉRIGORD TRES BELLE MAISON XVIII S. DANS HAMEAU avec gd jardin, murs, clôtures, porche, petite tour, dépend., E., E., toit et murs partait état, possib. S-8 pièces. 250.000 F. PROPINTER - B.P. III

8° SAINT-AUGUSTIN **32 BUREAUX** sur un seul nivest libres le le septembre 1977 Tél. Direction de l'Immeuble

bureaux

293-62-52 DOMICILIATION. TEL. SECR.
TELEX Frais 100 F
par mois
APEPAL - 228-56-58

maisons de

Exceptionnet, Samedi, 14 - 17 h., CHARMAN E P. 13, RUE DE POISSY, 225-42-07. 2 chbres, sejour 30 ms, cuisine, bns, dépendances, jardin planté

BEAU TERRAIN A BATIR 27.000 m2 - 2 lots possibles Site protégé ds bel campagne, piele sud, - Tél. (61) 83-75-89 forêts

Etat impeccable nécessaire. Max. 100 km. Paris. URGENT. AGENCE AGER, 824-04-25,

villégiatures PROPINTER - B.P. III toutes régions, toutes surfaces. Playa de Arc, Espagne. Appart. 24104 Bergerac. T. (53) 57-53-75 Ecr. nº 7.312, « le Monde » Pub., et stud. à louer, s/grande plage Photo et docum, sur demande. 5, r. des Italiens, 75427 Parts-9. calme .Tél. Bruxelles : 649-92-52.

Gérard Dillet ; Serge Donzé Dubessay ; Henri Dubouchet ; Guy Dubreuil ; André Du-Jacques Ducrocq ; Gérard Durcisseix Jean Echaroux Jacques Eté ; Guy Etienne ; Boland Pabrega : Robert Faivre-Rampent : Pierre Fallot : Michel Parinaud : André Paure ; Jean Faverot ; Jean-Paul Favresu ; Gérard Federich ; Claude Ferlus ; Georges Fermier Hippolyte Perrandes : Gilbert Pio-let : Raymond Fossier : Michel Franc ; Jean France ; Jean-Luc Fredet : Michel Fritsch MM. Robert Gabard ; Roger Gandit ; Bruno Gardey de Soos ; Bernard Garnier : Marceau Gasc : Gilles Gauroy : Gilbert Gauthler : Hubert Géant : Claude Genest : Jean-Claude Genty ; Pierre Geoffroy Guy Germain ; Charles Geronimi Jean-François Gin : Rene Girand Philippe Gletty : Raymond Goater Pierre Godon : Prancis Gohin Jean-Pierre Combeand ; Jacques Grandry ; Michel Grange ; Max Grastet ; Jean Guégan ; Jean Guibert-Lassalle ; Pierre Guidouz : Phi-lippe Guilbaud ; Philippe Guillemin : Raymond Guillou ; Bernard Guyot : Charles Gysemans : Claude Hantz : Claude Hérique : Roger Heurtaut : Hervé Huon de Kermadec : Henri Hure : André Jalierat : Bernard Janvier : Jacques Jean : René Jeanmougin. MM. Louis Jego, René Jourdain, Mare Juliard, Louis Jund, Denis Kree, Alfix Laffile, Edmond Lagest, Marc Laidet, Pierre Langlois, Kavier Larue, Claude Luscaray, Christian Latournerie, Jacques Laurent, Jacki Leblane, Gérard Le Caer, Robert Le Chanoine du Manoir de Jusye. Raymond Le Corre. Robert Lefebyre. Jean Le Gélébart, Louis Legris. Jacques Leroy, Guy Lesage, Marc Le Saux, Bernard Lespinasse-Ide-Lafargue, Jean Le Thiec, Roger Lidoine, Dominique Longeaux, Bernard Lorenchet de Montjamont, François Lucas, Henry Mailiard, Pierre Malassis, Jacques Marchais, Emile Marchal, Robert Marland, Jean Marty, René MM. Gérard Mathis, Patrice Méraud, Pierre Merciar, Norbert Méry, Robert Messager, Jean-Claude Mé-tayer, Hervé Metz, Joseph Meyer, François Milleliri, Robert Millery,

Dominique Monti, Pierre Moreau, MM. Paul Arveur, Marceau Avarre, Bernard Morel, Bruno Muret de La-René Bigay, Jean-Claude Bigot, Jacbouret, Gaston Naudin, André Nayl, ques Bourillet, Pierre Chalaux, Fran-cola Chevrier, Paul Clariond, Bernard Couzineau, Jacques Dedieu, Christian Mare Nomdédéo. Pierre Oddou, Jean-Baptiste Patrone, Roger Payn. Ghis-Delhom, Jean-Claude Ducourant, Georges Fleury, Claude François, Jac-Furlan, Jacques Gaudart, Pierre Genin, Bernard Gory, François Gri-gaut, Gilbert Guizol, Michel Jeanlain Perinet, Michel Piroux, Roland Poltout, Georges Pormenté. Henri Poumaroux, Guy Prats, André Pringuey, Jean Pugnère, Claude Querné. François Quilichini, Henri Radet. Michel Rall, Claude Rémy, Abel jean, Chaude Lemieux, Claude Lenoury, Pierre Lesseyeux, MM. Daniel Pepos, Michel Roger, Jean Ronzevalle, Edgard Rotse, Renard, Claude Richard, Jenn Richard. Daniel Ricquart. MM. Jacques Rigault, Michel Rigault, Christian Ringuede, Claude Robbe, Michel Robelin, Armand Charles Roulet, Henri Sigoura, Martin Siawischen, Dominique Surville, Chauda Turquaiz, Jean Uroun, Phi-lippe Voughy, Aimé Luchet, Armand Zobrist, Jean Catalifaud, Robert Chouard, Jean Clermont, Jacques Rocquigny du Payet, Henri Rolland, Hubert Ronot, Michel Roquejeoffre, Raymond Roques, Albert Rostand, François Rousse, Guy Roussel, Jean-Paul Rouvier, Henri Rouvière, Paul Roux, Pierre Roux, Gilbert Royer, Jean-François Saché, Michel Sage, Gérard Saint-Martin, François San-MM. François Pasteau, Philipps Bros, François Davy, Jean-Ciaude Watremer, Michel Beignot - Deval-mont, Yves Bonnet, Michel Boulard, Georges Bourin, Michel Lasserie, Mi-chel de Laumet, Marcel Mariat, Yves toni, Jacques Sarret, Charles Sébil-lot, Paul Semon, Rémi Simonet, Jean-Pierre -Silmani, - Hubert Spindler, Michel Stasse, Henri Stutz. MM. Michel Tardy, René Teintu-riet, Henri Theselais, Paul Timmel, Martin, Robert Mesnet, Raymond Meunier, Claude Moranville, Michel Portères, Philippe Protard, Patrice Andre Tirolie, Bobert Toth, Guy Tridon, Roger Trimbour, Arnaud Valon, Guy Vaquie, Pierre Verbec, Jean-Paul Vidal, Jean Villerouge, Raynaud, Jean Segulen, Pierre Tanguy, Joseph Thouvenin. Mbs. Henri Baquey, Antoine Ber-Myrthil Vokleber, Jean - Claude nal, Jean Denni, Georges Lantéri. Félix Lebreton, Yves Monfort, André Nogues, Paul Pichard, Marcel Quily. Winckel. MM. Jean Beacond, Jean Blan-bard, Noël Candotto, Michel De-Henri Le Borgne, Lucien Bazard, Alain Bec, Michel Béchet, André Jean Esnault, Jacques Gautours, Blottlaux, Robert Braun, Robert Jean Lousten, André Portier, Roland Dauvergne, Jean - Pierre Dauvert, Jean Delestrade, Guy Depardon, Jean Despaux, Harvé Dumas, Albert Du-Portier, Pierre Sueur, Michel Tabary. MM Jean Bassal, Marc Delaporte, Jack Lianthaud, Armand Poircur. pont, Yves Duyal Guy Fournon. MM. Norbert Pousse, Jean Gardey, MM. Gilbert Pleschi, Jacques Le-Maurice Remaud. Claude René Garric, Pierre Giraud, Robert Guillotin, Pierre Hardouin, Gny Har-tert, Jean Iban. André Laffont, Mi-chel Lanfranchi, Paul Laurent, Geor-Weber. MM Mohamed Bensemira, Raymond Berring. ges Monut, Roland Mercuri, Jean MM. Bernard Boucault, Rene Do-Méresse, Francis Pigaglio, Jean Pro-vost, Georges Rémond, Robert Ri-baud, Bernard Robinet, Jean Siman, ras, Jean-Pierre Etienne, Alfred Gattl, Roland Gorneau, Gilbert Halbwar, Bertrand Hilsire, Lucien Masson, Pierre Pain, Gaston Zabé. Jean-Claude Benoist, Philippe Clo-Pierre Tardy, Maurice Tarrata Ernest Debusne, Georges Pradelle, Pierre Agenet, Georges Arnaud, Pierre

chard, Philippe Convers, William Delétang, Henri Domageau, Jean-Loup Fournière, Albert Grenier, Jean Grincourt, Jean-Yves Rellio. Lambert, Gérard Larroque. Plerte Pierre Machenaud, Jean - Claude Magnac, Francis, Marsac, Robert Meysonnat, Claude Moutard, Daniel Onno, Gérard Pagès, René Pierre, Dominique Raguet, Jacques Richard, Bertrand Roqueteull, Bernard Savatier, Gérard Savy, Christophe Stephen, Andre Subra, Jean-Paul Wallet, Louis Kerbrat, Jean Bréhéret. Maurice Gouret. MM. Raymond Droutman, Michel Durupt, Maurice Le Bris, Jacques Placet, Roger Rannou, Marcel Riou, Georges Rousse, Gérard Vellay, Albert Caivet, Jacques Chaze, Hubert Courtet. Jean Laifont, Bertrand Lenicque. Albert Tronchot, André Bertaux. René Maguérès, Jacques Couespel du Mesnil, Henry Mallet, Michel Potiton de Bois-MM. Paul Potier, Marcel Beau, Achille Bossoflux MM. Bernard Albert, Yves Aubert, Michel Avril Alain Belloir, Hubert Bristand, Edouard Capton, Jean-Bantiste Casabianca, Jean Château, Jean-Jacques Coiffard, Michel Conan. Yes Occuer, René Couilleau, Michel Danthon, Bernard Delacourt, Plerry Delannée, Jean Deloges, Michel Duperrier, Philippe Duquesne, Louis Pois-sote, Marc Foussadier, Daniel Gaudart, René Gire, Yvon Gomila, Claude Jantet, Yves Joseph, Jean Knific, Lucien Laval, Paul Leidwanger, Francis Lemarchal, Jean Maliela, Hervé Mangin d'Ouince. MM. Michel Marie, Robert Martin. Alain Massicot, Serge Maujean, Guy Naillon, Jean-Claude Nevez, Akila Durgand, Roland Pelissero, Jean-Palul Pélisson, Bernard Pigeot, Jean Pou-tous, André Quéméner, Jean-Pierre Quertinment, André Rodot, Maurice Rougevin-Baville, Yves Simiand Mar Simon, Pierre Sculignac, Jean-Mairie Sudriez, Robert Tartière, Jean Taver-

nier Guy Thébault, Paul Véricel. Alain Vernier, Serge Vzdoulsky, Milchei Albert, Pierre Bellefleur, Bernaurt Chenel, Guy Daviaud, Jean Dupty, André Recleine, Jean Poussier, Berchel, Daniel Caust, Régis Caumisnard Guyard, Alain Herviou, Le Meur, Guy Le Morvan, Jacquies Parisot, Michel Renard, Jean Reyrie, Jean Savin, Christian Vautier

Michel Auftray, Michel Aguthier, Pierre Barry-Blankell, Michel
Boudat, Jean Bourrel, Jean Charlier,
Rang Chauffriasse, Francis Crouze Jean Danis, Jean Duhouz, Jean-Pa Huet, Hubert Large, Charles Louve Louis Morgat, Roger Nordman Pierre Tubière, Michel Veck Mmes Solange Bunbeau, Mar Thérèse Wuisrt, MM, Marc Gillero

Chevaltier, Pierre Puio.

- Marie 1945 - 49 Et State 19 45 Charles 19 All the Manager Change Comments of the Comment

The transfer of the state of th Martine, British Miller States of Johnson and Comment of the Comme MARKE MARTIN, ASSAULT MARKET STORY Shedydo affelig Mach. Stein, an Stein The land statement of the statement of t Automobile Administration of the second er be Menger Morresta Like those Livery Antenne bed a second with the second but it Willes Feed & . Total James Towners

Contain the water and the court in a the the little and Container, and in the conterritoria, attituda escentire . A tipo - . . . Section of the second section of the section of the second section of the secti Morrison Plant mer that had not a to a to a to · 李子等等 (4) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) A CONTRACTOR STATE OF THE PARTY Carabalaria, Mages Artists of a con-**通知的**。 用意思的 中部的支撑之类 中心 150 年 ATTACHED BY WASHINGTON TO BE SOME THE terrera deserva attendada a las ales The first Breeze is the wife of the state of the state of the Block Back Brief the Const Bengan March bes French Bengan white married to have the section Martin Carpetter tie berge bie beite ber ber ben einen Blitte Bridge ? . als. J. China in Strange Matter Main and the are to a more and the property the services. Co. 19 17 11. the Bearing Strangeres de les tantes de la contra Parameter Manager State of the same of the Property Property (1972) The Control of the a suggest home surement the sure AND THE PROPERTY CONTRACTOR OF THE PARTY OF The the season to being so being a to A Philade Section of France, Song of the grant of the the tree the structure ALSO THEN BOWNER STATES THE STATE OF The transfer of the transfer and the same the state of the s A SAME A STATE THE STATE OF THE SAME AS A STATE OF THE SAME OF THE SAME AS A STATE OF THE S

The first throughout the state of the state A STATE OF THE SAME OF THE PARTY OF THE SAME OF THE SA 職を 新たから TAMANE ENDS MARKET AND medicinate allegant affeiten bereiten ben test for the Caracters again the Caracters Betrieblig einem bereichten ba The state of the s The state of the s THE RESERVE AND THE PARTY OF TH Mary State Committee of the figure of the second of the second of the the minutes regarded the second which is a straight or a limited to the same of the same of The second secon AND THE CONTRACT OF STATE OF THE STATE OF TH The state of the s

Market and American Street and the Control of the C

and the said the said

gentler, Toleran Gentler Chamber Stanfish The Chamber Stanfish The Chamber Again

the state of the s

Transfer comments of Francis and all the second

THE THE SHE WITH THE SHE WAS THE SHE

The fraction of the contraction of the contraction

The state of the s

A STATE OF THE PROPERTY WAS A SERVICE STREET

But . Alexand Sanstrantie.

of There were the first than the contract of the contract of thereting the state of the same and the same Francis (Leader Reports) of the second secon AND THE PROPERTY OF THE PROPER STEND FORTELLS PERCHASIS AND ASS. Thereta days - 1825 to a Fathering of the THE RESERVED WITH THE SERVE THE PROPERTY AND THE ST THE THE AMERICAN CONTRACTOR OF THE PARTY OF Signification of the state of t (をより記述 TTATE の あいがらなって、 こう The elegates to make which we was not The state of the series of the state of the Barrier Barrier Commence AND THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY O Cont. Charles and Deliver in the The transfer of the major from the transfer of Company and the state of the same of the s A Secretary There is the second of the secon The same was as the wife of the same The state of the s The first with a first first **转属,所以此类似。在1996年1997** 

Children Controlled A file with the control Substitute the second section in The same of the sa Later Committee But Sandy from the Committee of the The state of the s Barrier Magnet Strateberrer Branches Control of the State o THE PROPERTY OF STATE The state of the s A STATE OF THE STA Calcing of Samuel and the second 

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE Marie Marie Marie Annie Total State Total State State

Barr Desires 100 AND A LOUIS OF 

ORFENSE

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O The state of the s seed of the land o with Jan Tradition for the Land and the state is a second of the second Marie Control of the Alnsi l'aérodynamisme — dans la Contract the same to the same of the same recherche du meilleur coefficient de pénétration — conduit à une venti-Burn Britan , San Car . San and San . San and lation médiocre de l'habitacle. Et Bright Color of the contract of l'importante surface vitrée (3.42 m2 Sustained Tracking Contract sur le break, un record) dispense Markey Water & All & Colombian Training Comment non seulement une visibilité quasi Allen Chine against the said of the said of the sous le solell.

Ces inconvénients ont une parade. 11,2 litres sur pistes accidentées et l'option lecter (1). En son absence, 14 litres maximum sur les autoroutes péré. Il neigeait, le 14 juillet, au- sière était de 150 km/h. Voilà un dessus du Geirangerfjord. La Nor- excellent résultat - maigré une vège était donc le pays rêvé pour galerie consommatrice d'énergle expérimenter la CX 2400 familiale en tourisme de groupe (le Monde du 28 mai). Sept personnes et leurs bagages dans une automobile - normale - pouvalent poser quelques problèmes. Il n'en a rien été :

CONFORT : cinq sièges séparés et bien dessinés, plus une banquette rabattable à l'arrière pouvant recevoir alsément deux adultes ou trois enfants, la CX est large et moeileuse. Mais les grandes jambes devront se loger à l'avant. Le champ de vision est satisfalsant pour tous, sauf à l'arrière, à cause de la surélévation de la banquette. Pour le reste, la confort est la même que celui de la berline, c'est-à-dire supérieur à celui de la production courante. Cela était particulièrement évident en Norvège, où la plupart des routes ne sont pas revêtues. Notons enfin que le coffre, trop exigu pour un groupe, a été compiété par une galerie.

• QUALITES ROUTIERES : à pleine charge, la CX reste majestueuse. Tout au plus peut-on sentir une accentuation du roulis en virages et une perte d'efficacité dans les côtes. La hauteur de la caisse reste constante, elle peut même être élevée

(1) L'option Isother (isolation thermique) vaut 700 F. (2) Paris-le cap Nord et retour revient au total à 4500 F environ (carburant plus bateau Kiel-Oslo aur la Jahre Line), plus l'hébergement et les repas, soit 640 F par

#### AUTOMOBILE

## Citroën CX 2400 familiale : un «mini-pullman» MÉTÉOROLOGIE

Toute médaille a son revers. La facilement pour la traversée de pas-CX Citroen est une voiture excep- sages particulièrement difficiles. tionnelle. Mais un peu moins d'am- Cette particularité confère au véhibitions lors de sa conception l'au- cule une vocation de - tous cheraient rendue plus - habitable ». mins » (luxueux) fort agréable en utilisation touristique. Mais la suspension hydropneumatique accepte mai les chapelets de nids-de-poule et nous avons noté quelques écarts sur terrain meuble maigré la direction assistée à rappei asservi.

● ECONOMIE : 10 litres de super totale, mais aussi quelques chaleurs aux 100 km (à pleine charge, rappeions-ie) sur route limitée à 80 km/h., aux 100 km, ceci dans des conditions de confort, de sécurité - et

de rapidité - exceptionnelles (2). POLYVALENCE : en dehors des périodes de vacances, la familiale redevient un véhicule d'usage quotidien, ce qui n'est pas le cas des minibus. En Norvège, notre véhicule a servi auccessivement de volture d'apparat lors d'un marlage local, de camionnette de déménagement (les sièges rabattus, le break offre un volume utile de plus de 2 m3), puis de - mini-puliman ». Cette polyvalence, jointe aux qualités spécifiques de la CX, en font un véhicule idéal pour les grands voyages.

MICHEL BERNARD. ★ Prix : 46 460 F.

• Le Gaz 14 ne figurait pes parmi les véhicules susceptibles d'être utilisés en tourisme de groupe. (Le Monde du 28 mai.) Il est vral qu'elle n'était pas encore sur le marché et que ses caractéristiques la destinent plus spécialement à la parade. Selon l'agence Tass, la dernière production soviétique est une confortable berline de sept places (réparties sur trois rangées de sièges) équipée de l'air conditionnée et de la radio stéréo avec lecteur de cassettes. Son moteur, de huit cylindres, à transmission automatique, la propulse à plus de 175 kilomètres à l'heure. La consommation n'est pas précisée.



■ Brouillard ~ Verglas dans la région Dans l'ensemble, les vents seront

PRÉVISIONS POUR LEG-YIT-77 DÉBUT DE MATINÉE

Evolution probable du temps en France entre le vendredi 5 août à 6 heure et le samedi 5 août à 24 heures :

La France restera dans une zone de pressions assez élevées. Les manifestations pluvio-orageuses qui affectaient à la fin de la nuit de jeudi à vendredi le sud et le sudest du pays s'atténueront lentement. La limite perturbée axés des iles Britaniques au nord-ouest de l'Espagne pénétrera lentement sur le nord du pays, mais en perdant de son activité. Samedi, la limite précitée apportera un passage nuageux sur nos régions s'étendant de la Bretagne

et de la Vendée aux frontières du Nord et du Nord-Est.Quelques petites précipitations éparses, surtout matinales, se produiront et le ciel sera parfois brumeux, mais de nouvelles éclaircles se développeront de la Bretagne à la frontière belge l'après-midi. Sur le reste de la France, le temps ensolellé persistera ; quelq:1es résidus orageux pouvant toutefois per-sister, au début, sur la Corse et l'extrême Sud-Est. Quelques brouil-

Éducation

falbles. On notera une légère balsae des températures maximales sur la moltié nord du pays. Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistre au cours de la journée du 4 noût ; le second, le minimum de la nuit du au 5) : Ajaccio, 31 et 20 degrés Biarritz, 21 et 16; Bordeaux, 25 et 15; Brest, 20 et 14; Caen, 23 et 9; Cherbourg, 23 et 13; Clermont -Ferrand, 26 et 16; Dijon, 27 et 15; Grenoble, 28 et 11; Lille, 23 et 8; Lyon, 27 et 14; Marseille, 26 et 19; Nancy, 27 et 12; Nantes, 24 et 9; Nice, 25 et 19; Paris - Le Bourget, 26 et 10; Pau, 23 et 16; Perpignan, 28 et 18; Rennes, 25 et 11; Strasbourg, 27 et 11; Tours, 25 et 11; Toulouse, 26 et 15; Pointe-

Températures relevées à l'étranger : Alger, 29 et 19 degrés : Amsterdam, 26 et 12 ; Athènes, 32 et 26 ; Berlin, 22 et 13; Bonn, 25 et 12; Bruxelles. 25 et II; Le Caire, 35 et 23; Iles Canaries, 24 et 20; Copenhague, 22 et 8; Genève, 26 et 13; Lisbonne, 32 et 17; Londres, 25 et 15; Madrid, 27 et 13; Moscou, 31 et 19; New-York, 30 et 21; Palma-de-Majorque. lards matinaux seront observés 23 et 15; Rome, 30 et 20; Stockdans les vailées de l'intérieur. holm, 24 et 16 : Téhéran, 38 et 28,

a-Pitre, 30 et 25.

**Journal officiel** 

Sont publiés au Journal off:ciel du 5 août 1977 : DES DECRETS

●Complétant le décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne. Portant règlement général

de police des ports maritimes de

commerce et de pêche (1).

(1) Ce texte sera ultérieurement publié en fascicule séparé.

#### Vie quotidienne

● L'heure d'été en 1978. — L'heure légale sera avancée d'une heure le dimanche 2 avril 1979 (à 2 heures du matin, il serp C heures) au dimanche 1" octobre (2 3 heures, il sera à nouveau 2 heures), annonce un décret publié au Journal officiel

TIRAGE Nº 31

DU 3 AOUT 1977

NUMERO COMPLEMENTAIRE.

23

RAPPORT PAR GRILLE GAGNANTE ( POUR 11)

3 077 680,60 F

BONS NUMEROS

66 906,10 F

6 931,70 F 5 Bons numeros

BONS NUMEROS

126,00 F 9,70 F

PROCHAIN TIRAGE LE 10 AOUT 1977

VALIDATION JUSQU'AU 9 AOUT 1977 APRES. MID!



# Seul à Paris

**75020 PARIS** tél. 373.36.13

ouvert juillet, août mardi à samedi de - 10 hà 19 h 30

#### • Ecole spéciale militaire de Reyes, Gouton Harmand, Planet, Lionel Leroy, Riotte, Imbert. Saint-Cyr (par ordre de mérite) : - Sciences. - MM. Mariière, Omont, Robeyns, Waringhem,

Buailion, Le Gallo, Descombes, Sair, Marsa, Ledroit, Nourrit Hassan, Blard, Bonet, Beligne, Patrice Ber-trand, Cambillard, Brisville, Ganascia, Christian Beau, Michel Tanguy, Portes, Bourdoncle de Saint-Salvy, Prançois Faure, Oddo, Brunet, Cho-chois, Vié, Bruno Joly, Desse, Guar-rigues, Sobra, Nicollon des Abbayes, Maiano, Bazin, Michaud, Shinkaretzky, Carmichael, Dominique Lacroiz, Colomb, Chollet, Lahogue, Bichon, Gasnot, Buffe, Leddet, Léo Guillaume Philippot, Bouinois.

MM. Dexter, Rambert, Longis. Paupert, Queurty, Vanuxem, Gardin, Péran, Sanmarty, Rio, Poisseroux, Dubuis, Le Pélletier du Clary, Marec, Milone, Delamarre, Doubledent, Tro-Milone, Delamarre, Doubledent, Tronet, Michel Thomas, Ostrovidow,
Noret, Pellen, Morvillez, Lemire,
Chazelle, Deregnaucourt, Dominique
Devaux, Fromaget, Perdreau, Charrier, Galouzeau de Villepin, ComsauMontasse, Riquelme, Leborgne,
Eynaud, Boissan, Bauchet, Bey,
Erlend Mercier, Bidau, Belleux,
Christian Grégoire, Jumelet, Natta,
Clément-Bollèe, Brault, Witkowaki, — Clément-Bollée, Brault, Witkowski, Paulze d'Ivoy de la Poype. Lettres. — MM. Rudklewicz, Tra-

mond, Amouroux, Rivault, Bourboulon, Santenard, Cuq, Houssay, Wecker, Pardessus, Ribayrol, Pierre Renault, Pierre Camus, Bayon, Blondé, Demolins, Lerol, Mougel, Egron, Gras, Seeleuthner, Patrick Le Gall, Didier Guichard, Dillinger, Huart, Beny, Poucaud, Pinel, Guillamo, Lavelaine de Maubeuge, Dugast, Laumont, Boubée, Colle, Patrick Chauvin, Auffray, du Bouétiez de Kerorguen, Corbion, Basset, François Dupuis, Lafaye, Ribes, Thouvenin, Vauthier, Douard, de Gouttes, Beretti, Sémon, Padovani, Lefort

MM. Paitier, Ravet, Quideau, Arcobelli, de Villèle, de Laparre de Saint-Serpin, Chesneau, Faucon, Geneste, Chauvancy, Sèméria, Prayer, Vuillaume, Zupan, Planes, Liron, Mathey, Delerue, Baer, Commins, Tonson, Chaucerelle, Cadario, Raulo, Talochino, Codaccioni, Grognier, Morache, Couëtte, Lukasczyk, Cormenier, Duflot, Vignan, zyk, Cormenier, Dufjot, Vigneau, Cardono, Lignée, Gonzalvez, Druon, Miglierina, Fuchs, Minjaud, Bar-baud, Forterre, Cazaumayou, de Giacomoni, Jean-Paul Martial, Rochegune, Lœuillet, Jean-Pierre Fontaine, Baillat, Schwandener. Concours complémentaire. MM. Laville, Rochelet, Douguet, Classement parallèle (concours lettres). — MM. Pall, Souka-Souka,

 Ecole de l'air (par ordre de l' mérite):

Elèves officiers de l'air (personnel pavigant). — MM. Lascourreges, Robeyns, Pain, Brunner, Sassi. Beninger, Dupart, Claude Bertrand, Chazelle, Ceylon, Goulet, Claveau, Herne, Busillon, Cazames, Roussel de Courcy, Jean-Michel Simon, Top, Bruno Durand, Ledroit, Pfennig, Redolfi de Zan, Gasnot, Astler, Bel-

 Le Centre horticole privé d'enseignement et de promotion du Tremblay - sur - Mauldre fait savoir qu'il dispose encore de places pour des jeunes gens du niveau de fin de troisième qui désirent préparer en deux ans un B.E.P. d'entrepreneur de jardins et espaces verts. \* Ecrire à C.H.E.P., 78490 Le Trem-blay-sur-Mauldre, ou téléphoner : 486-09-76.

#### Admissions aux grandes écoles Elèves officiers mécaniciens de l'air. - MM. Thierry Gauthier, Busch, Favreau, Latour Xuereb,

Prodhome, Speciy, Omont, Perault, Marsa, Barrillet, Didier Joly, Nezondet, Jager, Sireviol. Elèves officiers des bases de l'air. — MM. Becel, Madinier, Patrice Bertraud, Mile Sammut, MM. Clocher. Jover.

 Ecole navale (par ordre de mérite) :

MM. Vareille, Nourrit, Tilliet-Le Dentu, de Beaumont d'Autichamp, Busch, Giry, Jardin, Roure, Delétang, Ganascia, Bosselut, Vermaerde, Calle, Massie, Brussleux, Chaplet, Petitdemange, Dhers, Lab Marsa, Colomb, Prodhome, Gitton, P. Bertrand, Pelat, Praiong, E. Comte, Le Gallo, Poulizac, Marchal, Niogret, Buffe, Buaillon, Crépin, Crété, Daguet, Nezondet, Gillier, Schurt, Tanguy, Riban, Belleux, Molssinac-Massenat, Dourassof, P. Gilbert, Planet, Malano, Vie. Gay, Devaux, Favreau, Magne, Saboret, T. Rousseau, Bourseix, Hemon, Saiz, Charrier, Leddet, Arnaud.

#### Visites, conférences

SAMEDI 6 AOUT

VISITES GUIDEES ET PROME-NADES. — 10 h. 30, entrée château (bus 158, arrêt Danielle-Casanova). Mme Zujovic : « Connaissance de Rueil-Malmaison : souvenirs de Marie-Louise et du roi de Rome à Bois-Préau ». 14 h. 30, sortle metro Invalides, Mile Pajot : « Les salons du ministère des affaires étrangères ». 15 h., 23, quai de Conti, Mme Ma-gnani : « L'Institut de France au collège des Quatre-Nations s. 15 h., 62, rue Saint-Antoina, Mme Vermeersch : « Hôtel de Sully et l'exposition e Les jardins de France v. 15 h., entrée (bus 158), Mme Zujo-vic : « Connaissance de Ruell-Malmaison : Malmaison, demeure de Joséphine ». 15 h. 30, hall gauche, côté parc (train par gare Saint-Lazare).

Mme Garnier-Ahlberg : c Le château de Maisons-Laffitte > (en
angiais) (Caisse nationale des monuments historiques). 15 h., 2, rue de Sévigné : « Ruelles et caves inconnues du vieux Marais » (A travers Paris). 15 h. 15, 44, rue du Cherche-Midi :

La rue du Regard et autour de la rue du Dragon » (Mme Barbier).

15 h., 18, rue du Cloitre-Notre-Dame : « Notre-Dame, parties hautes et basses fermées au public » (Connaissance de Paris). 21 h. 30, devant l'Institut, 23, quai de Conti : « Un itinéraire insolite dans Paris illuminé » (Mile Hager).

14 h., gare de Louveclennes (train Saint-Lazare, à 13 h. 25) : « De la villa du maréchai Joffre au chenil Redolfi de Zan, Gasnot, Astier, Beileux, Rubio, Stein, Danner, Prigent, Dominique Devaux, Riner, Philippe Carpentier, Alba, Maliaret, Rabeau, Berpagli, Porest, L'Hote, Daujeard, Chamagne, Maubourgust, Shinkaretzky, Banchemin, Branaud du Boucheron, Puchs, François Faure, Philippe Charles, Eyharts, Kancir, Willa du maréchal Joffre au chenil royal, entre Louveciennes et Marly 2.

15 h., 9, place de Stalingrad : c Promenade poétique et littéraire autour du canal Saint-Martin 2.

15 h., 1 bis, rue des Carmes : c Musée de la préfecture de police 2 (Paris et son histoire).

15 h., 10, rue du Paubourg-Montmartre : c Le quartier Bergère 2 (Paris inconnu). (Paris inconnu). 14 h. 30, 21, rue Saint-Louis-enl'Ile : « L'île Saint-Louis ». 18 h., angle rue de l'Oratoire Centre Georges-Pompidou par le chantier des Halles » (Mme Rouchrue de Rivoli : « Promenade au

11 h., Grand Palais, entrés de l'exposition e L'Islam dans les collections nationales > (Visages de Paris). CONFERENCES. - 16 h., 13, rue Etienne-Marcel: « Méditation transcendantale et l'expansion de conscience s.

## **MOTS CROISÉS**

BONS NUMEROS

PROBLEME Nº 1833 HORIZONTALEMENT

L Un type absolument renversant; On y trouve des fraises. — IL Ne se laisse pas toujours facilement mener par le bout du nez ; Descendent avant l'arrêt complet ; Longue, très longue punition. - III. Monnaies: Ses enfants man-

quent totalement d'éducation ; Accrochées dans une galerie. - IV. S'étendaient sur le champ; Tête couronnée. — V. Calmées; Edifices champêtres. — VL Petites pièces. — VII. En Kabylie; Révèle une ingestion : Symbole. — VIII. Sans ressort; Couverture. — IX. Abréviation ; Dé-montre ; Câbles ; Pour Tibère, c'était quelque chose. — X. Réduisais de volume ; Etat souvent XIII provisoire d'un ren-seignement confi-

pas à Mâcon. — XL S'apparentent donc au verre ; Prouvent leur de France. — 5. Pour en venir indocilité. — XII. Au centre de à bout, Pasteur se donna un mal possible ; Se reforme aussitot que

#### VERTICALEMENT

1. Paraît à poil en public : S'exprime parfois difficilement ; On ne la déplace qu'en lui faisant tourner la tête. - 2 Invite à ne pas s'endormir ; Elargissaient. — 3. A du style ; Commis par Urfé. - 4. Barbares, chez les Evoluent dans l'éther ; Fait parcannibales; Moins forts; Coin

Edité par la SARL le Monde. Gérants : Jacques Fauvet, directeur de la publication. Jacques Sauvagent.

PARIS-IX-

1975

Reproduction interdite de tous articles, sauf accord avec l'administration, Commission paritaire des journaux et publications : nº 57427.

dentiel : Ne s'arrête XV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

la cité; Parfois fauchée comme de chien; En train de causer les blés ; Possessif. - XIII. An- quelque dommage. - 6. Elément cien ou futur paradoxe; Dans d'un rouge emblème; Désavouent. l'Aisne. — XIV. Prènom; Il y a — 7. Reconnue vraie; Trop simbeau temps que les Nivernais ne pie; Bradype (inversé). s'étonnent plus de la voir se jeter 8. Participe ; Entra dans la chidans la Loire; Sans rabais pos-sible. — XV. Abréviation; Mani-festation inquiétante d'un mal Gamin; Charmeur. — 10. Cuvette; On leur voit les côtes ; Abréviation. — 11. Travaillés industriellement; Cours étranger; Est presque toujours voutée quand elle est vieille. - 12. Note : Bon débarras! - 13. Que l'on ne saurait critiquer : Vase : Sigle. - 14. N'a qu'un sens ; Font un réel effort d'imagination : Article espagnol - 15. Abréviation ; tie de la famille.

Solution du problème n° 1832

Horizontalement L Ragot; Ara. - II. Eues Pan. — III. Ne; Ees; In. — IV. Tristesse. - V. Er. - VL Solutions. — VII. Renan. — VIII. Cm : Erre. — IX. Répulsion. — X Aar; Vin. - XL Nuées; ESE.

Verticalement

L Rentes; Cran. — 2 Auer: Ormeau. — 3. Gê; Iole; Pre. — 4 Osés: Unau. — 5. Etéta; Las. - 6. Serines. - 7. A.P.: Rive. -8. Raison; Rois. — 9. Anne: Sienne.

GUY BROUTY.

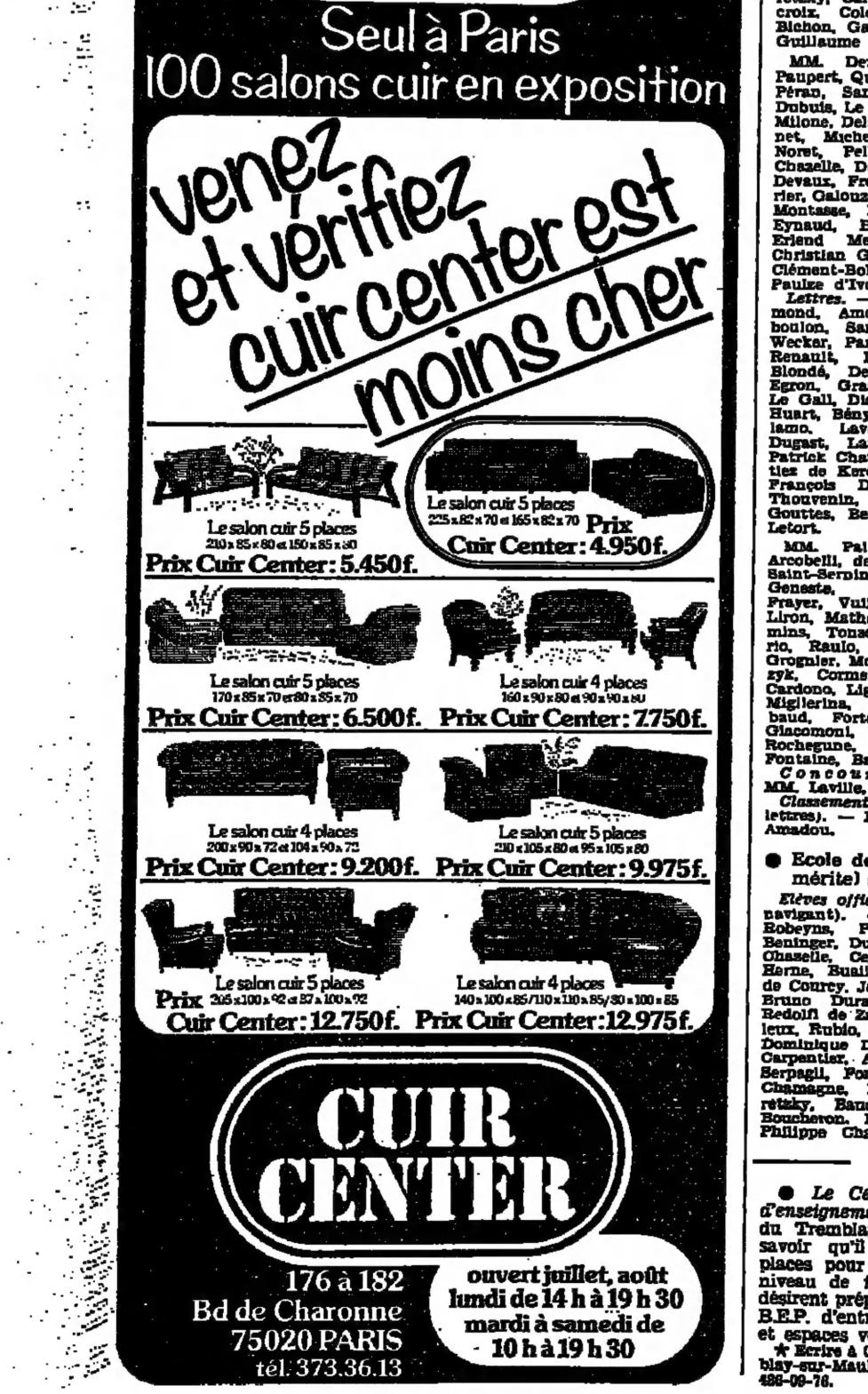

DE THOMSON C.S.F.

liste

prévu. Depuis six mois, au jour le jour, impossible de taire des proiets avec une menace de licenciement au-dessus de ma tête. - Ingénieur au service d'études de l'usine Sescosein de Saint-Egrève (leère) dans la banlieue de Grenoble. cette jeune femme va consacrer ses trois semaines de congé à réfléchir aux daux propositions de reclassement qui lui ont été taites ». L'une à Paris. l'autre à Thonon, à 180 kilomètres de Grenoble. « Une décision taclie à prendre, n'est-ce pas, quand votre mari travalile à Grenoble et que vous avez deux enfants en bas êge l... »

- Partir en vacances? Pas question », explique une autre employée de l'usine. « Je ne peux pas me le permettre. Je suis sur la liste... » Le mot est lancé. I) revient — obsessionnel dans toutes les conversations. Depuis six mois, le personnel de Saint-Egrève conjugue à toutes les formes, à tous les modes et à tous les temps, la locution : - être sur la liste -.

Tout commence à la fin du mois de décembre, lorsque les dirigeants du groupe Thomson-C.S.F. élaborent un nouveau pian, pour réduire les pertes de la Sescosem, filiale spécialisée dans les composants électronlques : 100 millions de francs en 1976 pour un chiffre d'affaires de 300 millions (le Monde des 18 janvier, 19 avril, 24-25 mai). La solution passe par un allegement des effectifs. Il faut pro-

< Tout, sauf Paris! >

On parle beaucoup dans les bureaux parisiens de mobilité de la main-d'œuvre, de reconversion, de formation. Toutes choses sans doute nécessaires. Ces messieurs savent aligner les chiffres, manier les concepts. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Chaque cas est particulier et chaque licenciement est un drame personnel. » Tel cel ingénieur qui se remettait paine d'une dépression nerveuse. Apprenant qu'il- figure sur la liste, il rechute, se fermant du même coup toute possibilité d'embauche dans une autre entreprise. Il y a le cas de cet agent technique de cinquante-six ans. - Ouarante ans de travail dont dix-sept à la Thomson. On lui a proposé un poste à Romans. Dans une filiale du groupe. Curieusement, cet emploi transite par une société d'intérim gul ne lui offre gu'un contrat de trois ans. Une opération qui se traduit par la perte de certains avantages sociaux, à quelques années de la retraite. Ou encore cette archiviste d'un bureau d'études, neut ans de maison, à qui l'on propose d'être standardiste ou O.S. à la chaîne. Et que dire de cel agent lechnique principal, quarante-deux ans, deux enfants, qui avait accepté, il y a sept ans, de

tion ? générale Le groupe avait plusieurs postes disponibles dans la région parisienne Seules deux personnes sur cent vingt-cinq ont accepté. - Tout, saut Paris ! -Les employés de Thomson. comme ceux d'autres grands groupes industriels, he comprennent plus. Hier on les incltait à quitter Paris. Aujourd'hui les ilcenclements frappent sur-

- s'expatrier - à Saint-Egrève,

dans le cadre de la décentralisa-

Le 22 février, cent vingt-cine suppressions d'emplois (dont soixante-quinze d'ingénieurs et de techniciens) sont annoncées au comité d'entreprise de l'usine. On envisage également de ne renouveler deux cents contrats à durée déterminée (1). - On a l'impression que la liste a été élablie un peu au hasard. Paris a dit : - Il faut tant d'éco-» nomies », et ici on a choisi en fonction des individus... Ceux qui n'avaient pas de chet pour les délendre ou ceux qui avaient un chei... pour les enterrer... »

La réaction du personnel est

vive ; grèves, debrayages, refus du comité d'établissement d'entériner le - plan social -. Depuls six mois, les escarmouches entre la direction et l'intersyndicale (C.F.D.T., C.G.T., C.G.C.) sont quotidiennes. Finalement. quatre-vingt-dix personnes ont pu être reclassées dans le groupe et généralement dans la région, huit se sont «laissé convaincre - de partir en préretraite. Enfin, quatre-vingts contrats à durée déterminée, seulement, ont été supprimés... Aujourd'hul, la liste comporte encore ving-quatre noms. L'inspection du travail a plus ou moins refusé leur (licenciement dans l'immédiat Le sort d'une dizaine d'entre eux — inscrits sur une - super-liste - - serait dejà regle. Dans le mauvais sens. On craint qu'à la rentrée ils ne soient licenciés, s'ils n'acceptent pas la proposition de reclassement qui leur a été faite.

tout les unités de province, et la plupart des reclassements offerts. pour les ingénieurs et cadres notamment, sont dans la région parisienne I

A Saint-Egrève, on ne comprend pas non plus que « l'on ait pu accumuler autant d'erreurs en si *peu d'années »*. Unis dans la contestation de la gestion, les syndicats dénoncent tout à la tols - l'incompétence d'une administration qui n'a pas saisi l'importance stratégique pour la France de l'industrie des composants électroniques et l'absence de politique à long terme » du groupe Thomson-C.S.F.

Pour les syndicalistes, un signe ne trompe pas : « l'encadrement a lâché la direction ». Les Ingénieurs, les cadres, les techniciens de l'psine - cherchent du travail ailleurs -. Ils ont perdu - à tort ou à raison — confiance.

Faute d'une information complète, d'une réelle concertation et d'objectifs à long terme clairement définis, le personnel, de l'ouvrier à l'ingénieur de haut niveau, a l'impression de servir d'otage pour d'obscures tractations entre les pouvoirs publics et la direction du groupe -. Son amertume est d'autant plus grande qu'il a le sentiment que € ce sont toujours ies mêmes qui trinquent. Tous les trois ens on restructure. On horizontalise. On verticalise. A chaque fois cela se traduit par des licenciements. On nous les iustitie en répétant que l'entreprise va mal. Mais, Jamais le n'ai vu un responsable de haut niveau, un de ces membres de Follgarchie gul nous dirigent sur une liste de licenciements. .

JEAN-MICHEL QUATREPOINT

(Publicate)

50. N. E. D. E D'OFFRES INTERNATIONAL

ALIMENTATION EN EAU DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE GABES

La Sociéte Nationale d'Exploitation et de Distribution des Edux (SO N E D E ) rance up Apper d'Offres International pour l'acquisition de tournitures nécessaires à la réalisation de SIX forages d'eau d'une profondeur de 1.000 m répartis en 4 LOTS. LOT nº 1 - Fourniture de 5.360 mi de tudes CASING A.P.I.

réportis en 360 mi. de diamètre 18" 5/8 9 5.000 ml. de digmètre 13" 3/8

LOT n° 2 - Fourniture d'accessoires de tubage LOT n° 3 . Fourniture de SIX (6) têtes de forages

LOT a' 4 - Fourniture de 600 mi de crépines pour foragés.

Les dossiers d'Appe d'Offres peuvent être retirés du Service Marchés de la SONECE., 23, rue JAWAHER LEL NEHRU. MONTFLEURY TUNISIE contre palement de 50 000 D.Tu.

La date limite pour la remise des Offres et d'ouverture des plis est fixée qui 16 SEPTEMBRE 1977, à 11 HEURES.

#### **ADMINISTRATIONS**

#### Les tribulations d'un Français-Sénégalais

depuis dans la loi du 9 Janvier 1973 relative au code de la nationalité trançaise — fixe rétrospectivement au 20 juin, de la même année, la date à laquelle les ressortissants des colonies peuvent conserver la nationalité française, à condition de ne pas se trouver dans leur pays d'origine. M. Mamadou Coulibaly est alors en mer.

A L'ETRANGER

En Allemagne fédérale LE CHOMAGE S'EST AGGRAVE EN JUILLET

Nuremberg (A.F.P., Age/i.) -Le nombre de chômeurs a augmenté en Allemagne fédérale de 42 700 (+4,5%) en juillet, pour s'établir à 972 620, soit 4,3 % de la population active contre 4,1 % en juin et en juillet 1976. Corrigé des variations saisonnières. chômage s'est inscrit à 1.05 million en juillet au lieu de 1.03 en juln et 1.05 en juillet 1976.

Le nombre de chômeurs partiels a, quant à lui, diminué de 46 100 pour revenir à 210 410. Les offres d'emploi ont également balssé de 5 200 à 256 720.

Cependant la production industrielle ouest-allemande s'est accrue (parès corrections) de 2 % en juin, après avoir baissé de 2 % en mai. En un an l'indice. qui s'est établi à 114, a progressé de 1.8 % par rapport à juin 1976. Enfin, de janvier à mai, le nombre de faillites s'est établi à 4126, en hausse de 5,9 % par rapport à la même période de

■ Le chômage s'est accru au Japon en juin. - Les statistiques gouvernementales indiquent qu'après ajustement des variations saisonnières, le nombre des chômeurs s'élevait à 1 130 000 en juin, contre 1 100 000 en mai (total révisé). Le taux de chômage s'inscrivait ainsi à 2.08 % de la main-d'œuvre active, contre 2.03 % précèdemment. Avant aiustement, le nombre des chômeurs était de 1110000, contre 1090 000 en mai et 1040 000 un an plus tôt. Les chiffres de juin sont les plus élevés enregistrés depuis la crise pétrolière de fin

Le 18 avril 1968, M. Coulibaly, qui, dès son arrivée en France, a trouvé un emploi dans le bâtiment et les travaux publics, où il a aujourd'hul la qualification d'O.S. 2, obtient, de la même facon, un passeport français, prorogé, en 1971, pour cinq ans. Jusqu'icl. rien que de très nor-

mai et de très banal. Mais, en 1976, la validité des papiers du travailleur africain passeport et carte nationale d'identité - arrive à expiration. M. Mamadou Coulibaly en demande naturellement le renouvellement. C'est alors que les choses se gêtent : l'administration refuse ce renouvellement et lui signifie que tout est à refaire. L'ouvrier en bâtiment doit faire une déclaration d'identité auprès du greffe du tribunal d'instance de son domicile — ce qu'il fait en avri dernier : mais, selon cette procédure. ce n'est plus le juge qui décidera, mais les autorités ministérielles. Et ces dernières ont six mois pour rendre leur avis. On en est la aulour-

Le Français des colonies n'est-il plus ce qu'il était, dix-sept ans après 7 Officiellement, se l'on M° Christian Bourquet, avocat de M. Mamadou Coulibaly, on explique qu. non. On souligne que les ressortissan!s de l'ancien Empire français font l'objet, en matière de nationalite - question juridiquement très complexe - d'un statut particulier et que l'on s'est montré, en 1960 particulièrement laxiste.

Le cas de M. Coulibaly n'est pas. en effet, isolè : plusieurs dizaines d'Africains se trouveraient dans la même situation. On leur reproche principalement, pour contester leur qualité de Français à part entière. de ne pas avoir fait venir leur famille en métropole - M. Mamadou Coulibaly a laissé femme et enfants à Nembankané, où il se rend réguliè-

rement en vacances. Mais une autre hypothèse ne peutelle pas être avancée pour s'étonner que le Français d'il y a dix-sept ans soit obligé d'accomplir des démarches exactement comme s'il étail étranger? Le gouvernement a pris de nouvelles mesures, récemment, en mattere d'Immigration, et l'amalgame est fait entre le Français des anciennes colonies et les travailleurs étrangers. M° Christian Bourguet dit : « Tous les moyens sont bons pour liquider l'immigration. » — M. C.

## Libres opinions

LE PRIX DU CAFÉ

## et technocrate je-sais-tout

par BERNARD KRIEF (\*)

OUTE action du gouvernement a une conséquence politique. consulté pour diminuer la consommation du café en expliquent 'action du gouvernement, comment aurait-il agi ? Comme on s'y prend pour augmenter la consommation, ou presque.

Voici un mode opératoire possible pour faire balsser les ventes : - Recherche scientifique des motivations pour connaître les pulsions, conscientes ou non, qui poussent à la consommation du café et celles qui tirent dans le sens contraire;

- Information du public sur certaines recherches médicales concernant les possibles contre-indications diététiques de l'usage du caté (il contient non seulement de la catélne, mais aussi des graisses out peuvent dans certains cas avoir un effet nocif sur le métabolisme) :

- Information sur le coût en devises de la consommation du café ; fixation d'un objectif concret et facile à comprendre pour chacun, ce qui permet de féliciter tout le monde en cas de réussita et d'encourager la bonne volonté en cours de route : - Libération totale du prix du café en en expliquant les raisons pour éviter que l'agressivité ne se retourne contre les patrons de

caté qui n'y peuvent rien; - Création, en accord avec la chambre syndicale des cafetiers. d'un mélange bien étudié quent au goût (test auprès du public) avec

un prix bloqué (par exemple 0.90 F): - Campagne d'information sur les qualités et les avantages de - Obtention du soutlen des commerçants ;

- Dans la situation de proximité des élections, segmentation du public des électeurs pour tenir compte des besoins de ce segment (les caletiers) et tenter de les satisfaire sans porter atteinte à l'intérêt général. A cette occasion, on confortera l'électorat des patrons de caté

Tout au contraire, qu'a fait une fois de plus un technocrate je-sals-tout de service?

- 1) a ignoré que le marketing politique et social, et sa communication ne sont ni de la réclame, ni de la publicité banale, ni seulement une question de bon sens : - 11 a laissé se développer l'idée du « bon » calé « vrai »

comparé au - mauvais - mélange ; - - Supposant - les motivations grâce à son imagination fertile au lieu de les rechercher sérieusement et humblement, il n'a pas

su quels arguments trouver pour être efficace; - il n'e pas cherché à faire connaître les inconvénients diététiques ou autres de la consommation du café : - Il a fortement péjoré l'image du mélange en le falsant offrir

gratuitement, croyant cette opération d'un succès facile (alors que les spécialistes en connaissent les difficultés) : - Il n'a pas informé correctement le citoyen sur le coût en devises de sa consommation par tasse, par an, etc., et l'a laissé

dans l'ignorance de l'effort mesuré et concret qu'on lui demandait pour atteindre un objectif précis et crédible : - Bloquant (une fois de plus I) les prix, if a, dans ce cas. proposé au prix fort le - mauvais - mélange, incitent le public à consommer de préférence le « bon » café, moins cher que le faux l

- Après une longue et Irritante bataille, il a contraint les commerçants à plier pour en passer par où il voulait, après les avoir. volontairement ou non, présentés comme des profiteurs. La consommation du calé ne baisse pas. Nous sortons touloure autant de devises pour ce breuvage. Les commercants sont mécon-

tents (et les patrons de café sont d'excellents leaders électoraux). Une lois de plus, on a dressé contre le gouvernement et la majorité un nouveau segment de sa clientèle électorale sans aucun bénéfice pour le bien public. Le seul bénéficiaire de cette serie de mesures devait être l'indice

des prix. Hélas i il s'est montré bien ingrat.

(\*) Conseil en marketing.

## FAITS ET CEIFFRES

#### LES VENTES ONT AUGMENTÉ EN JUHLLET AUX ÉTATS-UNIS

**AUTOMOBILE** 

ET EN GRANDE-BRETAGNE Les ventes de voitures aux

Etats - Unis ont augmenté de 9.5 % en juillet par rapport à la période correspondante de 1976. Cette reprise est due, pour l'essentiel, à une forte augmentation des ventes de voltures étrangères (cent quatre-vingt-un mille contre cent vingt - huit mille en juillet 1976, soit + 41 %), qui représentent maintenant 20 % du marché américain contre 15 % il y a un an.

Les constructeurs américains qui s'attendaient à une progression plus forte de leurs ventes en juillet (+ 3,2 % seulement) ont obtenu du Congrès l'autorisation de reporter à 1980 l'application des systèmes anti-pollution sur les nouveaux modèles de voitures. Il s'agit du quatrième délai accordé à l'industrie automobile américaine.

En Grande-Bretagne, les ventes de voltures neuves ont également augmenté : + 7,8 % en juillet par rapport à juillet 1976. Cette progression est surtout imputable à British Leyland. La part des importations est retombée en decà de 40 %, pour la première fols depuis plusieurs mois: 39.3 % contre 43.2 en juin.

Ford arrive en tête des importateurs avec trois mille cinq cent entre le Japon et la Chine oni vingt-quatre véhicules, mais il est | diminue de 10.8 % durant le pretaionné par Datsun (trois mille mier semestre de 1977 par rapport cinq cent vingt-sept). A l'automne, une nouvelle marque japonaise va faire son apparition sur le marché britannique. Subaru, le sixième constructeur automobile du Japon, va lancer trois modèles. Un accord de distribution a été conclu avec une chaine comportant une trentaine de garages. L'objectif de ventes a été fixe à mille cinq cents voitures pour la première

Ces percées en Europe et aux Etats - Unis sont d'autant plus necessaires aux constructeurs nippons que leur marché intérieur déclin sensible des achats chinois marque le pas : les ventes y ont reculé de 7,5 % en juillet par biles. En revanche, les ventes rapport à juillet 1976. — (A.F.P., chinoises de petrole au Japon ont

**Affaires** 

 International Paper Company (1.P.C.) désire installer en Guyane, près de Cayenne, une scierie, a indiqué un dirigeant de la société au responsable du iournal France-Guyane. Cette scierie comporterait quatre départements: contreplaque, poteaux, planches, et copeaux. Selon l'I.P.C., les fibres des arbres guyanais sont supérieures celles des arbres américains. Une telle implantation procurerait du travail à mille cinq cents personnes. — (Corresp.)

■ La SONATRACH et le groupe français C.F.P ont signé, le 27 fail let. à Alger, un contrat de vente de 14 millions de tonnes de condensat (produits pétroliers). livrables en dix ans à compter de 1978, annonçait-on le mardi août à Alger II est precisé que « le prix retenu pour cette vente resultera de l'application d'une formule qui prend en considération le prix fixé par l'OPEP pour le pétrole prut de référence ainsi que les primes correspondant aux avantages relatifs à la position géographique et à la

qualité du condensat - (A.F.P.)

 Les échanges commerciaux lisant des les deux sens un milliard et demi de dollars, rapporte l'organisation privée nipponne « Association pour la promotion du commerce international. Selon cet organisme, les exportations japonaises vers la Chine sont en haisse de 26,6 %, alors que les importations du Japon augmentent de 17.6 %.

Par produits, il est précisé que les ventes japonaises d'acier à la Chine ont diminué de 27,8 % et que celles de produits fints on chuté de 69 % en raison d'un augmenté de 18.9 %. - (A.F.P.)

Emploi

M. Georges Séguy, secrétaire général de la C.G.T., a déclaré le ieudi 4 août, au journal d'Antenne 2, qu'il était disposé à engager avec M. Barre un débat public sur l'emploi des jeunes Il a répété que le plan Barre était « incompatible avec une situation de plein emploi », et que les mesures gouvernementales étaient fort insuffisantes pour combattre l'aggravation du chômage. M. Séguy a aussi formulé à l'endroit du ministre du travai de sévères critiques. Il considère que M. Beullac, qui « se consacre à la chasse œux faux chômeurs » dégrade ainsi sa fonction.

 Sidérurgie. — L'annonce de deux mille cinq cents licenciements à Sacilor-Sollac est jugée comme un « scandale » par C.G.C. qui dénonce l' a attitude provocatrice » du patronat de la

● Les prix de détail ont selon l'indice de la C.G.T. augmenté de 0.7 % en France au cours du mois de jullet par rapport à juin. En un an la hausse est de 11,8 %. Les principales hausses enregistrées ont été les suivantes 0,6 % pour le poste « alimenta-

tion > (0.4 % en juin): 1.3 % pour « l'habillement » (3,4 % en uin); 0,5 % pour al habitation » (0,6 %); 0,1 % pour « hygiène et santé » (0,4 %): 1,6 % pour - Errets hypothécaires ..... transports et télécommunica- - Actions françaises tions > (0,5 %); 0,1 % pour e culture et loisir » (3,1 %). L'augmentation des prix enregistrée par la C.G.T. avait été nettement plus forte en avril

(+ 1,3 %), mal (+ 1,3 %) et juin (+ 1 %).

# DES SOCIÉTÉS

SAINRAPT ET BRICE PREND LE CONTROLE DE MOISANT - LAURENT - SAVEY

De nouveaux accords, faisant suite au protocole intervenu en octobre deraler, viennent d'être conclus entre la Banque de l'Indochine et de Suez et Salnrapt et Brice. Aux termes de ces accords, Sainrapt et Brice a accepté d'exercer une mission de reconversion de M.L.S. dans la perspective d'une absorption à l'Issue d'un délai de deux ans, la Banque de l'Indochine et de Suez ayant préalablement réé-quilibre la situation financière de

Il est prévu d'autre part que, dens un premier temps, les actions des filiales Claisse et Lamy détenues par le groupe M.L.S. seront apportées à Salarapt et Brice. En rémunération de ces apports Sainrapt et Brice re-mettra des actions nouvelles crées à cet effet.

SOLEH INVESTISSEMENT

société s'élevait à : 48 942 000 P. L'actif net, d'un montant de 76 443 188,31 P se répartissait comme

- Obligations étrangères .... - Actions étrangères ..... Autres valeurs d'actif Au 30 juin, la valeur nette de l'action était de 156.19 F. Un cou-pon d'un montant net de 7,90 F assorti d'un impôt déjà payé su Tré-sor de 0,97 F a été détaché la 18 mars 1977.

## LE TAUX D'INTÉRÊT DES EURODEVISES

| t                                       |                                                      |                                                          |                                   |                                           |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| t<br>n<br>s                             | Dollare                                              | Detriechemarke                                           | Fr suisses                        | Fr (rançais                               |  |  |
| 48 heures<br>1 mous<br>2 mois<br>4 mats | 5 3/8 6 3/8<br>6 6 1/2<br>5 7/8 6 3/8<br>6 1/8 6 5/8 | 3 1/4 4 1/4<br>3 1/2 4 1/4<br>3 5/8 4 1/8<br>3 5/8 4 1/8 | 1 1/2 2 1/2<br>2 3<br>2 1/4 2 3/4 | 9 5/8 9 7/8<br>12 12 1/4<br>11 1/2 11 3/4 |  |  |

and the state of t From the State State of

A RCHES FIA

The Table of the State of Stat

**VALEURS** 

Metall, Minière... Proceptie....

219 ... C.I.P. Valeura ... 266 88 154 76 ... 190 ... 194 ... Convertibles ... 112 62 107 51

Fortune 1...... 120 60 106 56 France-Croissance 155 65 148 80 France-Epargue... 149 63 142 84

28 50 Uniforcier..... 274 03 261 60

57 85 Uni Obligations. 1463 66 1407 37 10 20 Unipremière... 1482 99 (425 95

COMES

23550 23535 245 30

202 58 222 90

558 ... 317 ... 935 ... 217 ...

Or tie (Mie en linget) ... 2
Pièce trançaise (20 tr.) ...
Pièce trançaise (10 tr.) ...
Pièce suisse (20 tr.) ...
Union taline (20 tr.) ...
Souveraire
Pièce de 20 doilars ...
Pièce de 50 peses ....
Pièce de 50 peses ....
Pièce de 10 florins ...

198 81 500 110 500

92 250 8 456 5 689

50 Femmes d'Auj... 55 10 Intercroissance... 135 65 129 51 . Marks-Spencer... 18 40 18 50 Intersélection... 133 56 127 49

Wagons-Lits.... 70 ... 70 58 Barlow-Rand.... 8 90 10 ...

HORS COTE

1re catégorie. 9948 41 9753 07

Emistion frais not not

Spér, Allumettes | 73 50 73 -

Cours Dernier

précéd. cours

Cours Dernier

90

Cours Dernier précéd. cours

2 ood ere

Saint-Frères.

Auxil. Asvigation

M. Chambon .

Messag. Marit.

Hayale Worms...

Ferrailles C.F.F. 225 . 225 . 105 20

O.F.P.-Om.F.Parts 251 60 250 50

Cin Br. Lambert ... 220 ... Gén. Belgique... 281 50 285 ...

Novafer 148

98 60 100 .. C.E.C.A. 5 1/2 % ....

242 .. 232 50 Femmes d'Auj...

42 58 Nat. Navigation.

85 80 Transat (Cie Gie)

Cercle de Monaco 33 50 34 88 0.F.P.-Om.F.Paris 251 60 Exist de Vichy... 426 ... C425 ... Publicis....... 102 ...

27 98 38 27 50 27 50

49 ...

78 80 80 .. A. Thiery-Sigrand 129 129 .. See Pop. Español

Sofitel..... 21 60 0 21

Vichy (Fermières) 0196 ... 0198

Vittel......... 170 . 171

Aussedat-Rey...

Darbley S.A....

Rochette-Cenpa.

Bols Dér. Deéan. 0 5 10 5 .. Mors ..... 38 50 38 60 Kebota ...... 90 70 94 .. Odvetti .....

SAFT Acc. fixes . . 555 563 Schneider Radio 156 . . 155

178 .

**VALEURS** 

Frankel...... 407 Nuard-U.C.F..... 185

43 10 43 50 Lpchaire.....

157 50 Ressorts-Nord...

# 

The first to graduate

AND A PROPERTY OF BALL OF MARKET AND A

SET SERNARD TO SE

Paracola de Caraciantemente de la company THE REPORT AND DESCRIPTION OF CONTRACTOR OF TENER OF BUILD THE THE THE SECOND the Bergman thing and determine the later of the descriptions as week as the men in Be gall of the state of the second 金銭を行うを制造する はい はいしゅう マイ・ディー・ディー 我我看着我的,不是一看我们在我们的一个女人的一个女人的一个女人的一个女人的

「一世」「京野家的ないないない。 まんきょう しょうしん · 金色素 養殖物 金字 ( #\$P\$P\$#2755 ) ( ) ( ) ( ) ( ) · 大學學教育 (1) Wild the Contract of the Contr AND BOOK BOOK TO BE TO THE TOTAL OF THE PARTY OF THE PART The state of the second 一種な 金銭店 (基準) 中央 (地方になける) かった カー・カー・ The settlement for the set of the set of CONTRACT SPECIAL A SHIP COLLEGE CO.

- THE WALL TO SEE THE

The first and west and was the first · 电电影中心的 2007 图1 电影 100 电影 ு பெரு இரிக்கிற வேண்ட்டி கொள்ள நடித்த ・1 カラ 12 **度に対象性的 19数 電影を**でいては、100 mm THE DESIGNATION AS A SECOND SECOND 多瓣畸变 多点 医环腺素 经制厂制 化氯化化二十二烷二十二

and the first of the second of BOOKS TO THE STATE OF THE COLUMN AS A SECOND Tests and the place of a confirmation of the . நிறி நின்னு சுடி இதை சுறித்சித்த சுதுவரும் நட **は一般の表現しても、10年(10年)のでは、日本の大学には、「日本の大学」** THE THEORY OF THE PARTY SHAPES IN BOTH BOTH THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P **加州的阿姆斯** (大学) (整1年) (基1年) (本1年) (本1年)

LANCE FOR THE BUILDING COMPT SERVICE CO. L. MARINE AND STATE AND THE PARTY OF THE The water was the second of th 1. 1. [14] (14) · 14] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (14) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] (15) · 15] **医生物性性 "我"中国的种种,我就是不是"",这么一点人 一种的大学** 不够为一种,不是一种的 THE MELL LEGISLEY FOR THE PARTY SALES

The state of the state of the

THE CAMER PARTY OF THE PARTY OF MARTIN ALLEN SA THE SECTION

LES MARCHÉS FINANCIERS

**PARIS** 4 AOUT

Nette reprise Les reproches véhéments adressés par M. Georges Marchais à son principal allié M. François Mitterrand (voir d'autre part) ont produit jeudi un effet magique sur la Bourse de Paris. En proje au plus complet désœuvrement depuis plusieurs jours, le marché s'est brusquement animé. Mieux ! Il a monté de façon sensible (+ 1,3 % en moyenne), ce qui ne lui était pas arrivé depuis un bon moment. Le mouvement de British Petroleum ....

reprise a touché près de 130 pa-leurs sur les 180 inscrites à terme.

Sur ce nombre, soixante-dix ont réalisé des gains s'échelonnant de 2 % à 6,2 % (Prénatal). Tous les compariments sans exception ont été concernés, l'intérêt, comme d'habitude, se concentrant prind'habitude, se concentrant prin-cipalement sur la construction électrique, le bâtiment et l'alimentation. Mais la liste serait incomplète, si l'on ne signalait les scores honorables réalisés par les pétroles et aussi par les métallurgiques. A l'inverse, quatre baisses importantes seulement ont été enregistrées: Marine Wendel (-4 %), Olida (-1,5 %), Crédit du Nord (-1.3 %), Vallourec

Autour de la corbeille, les conversations allaient bon train. beaucoup affirmant que l'opposition aurait bien du mal à refaire son union après le coup que le leader communiste vient de lui porter. Pour les boursiers, ils le disaient haut et clair, M. Marchais a singulièrement renjorcé les chances de la majorité de remporter les prochaines élections, les plus facétieux ajoutant : « Nous devrions l'embaucher. » L'on n'en est pas encore là et force est de constater que si le secrétaire général du P.C. a malgré lui réussi à faire monter les cours, il n'est pas parvenu à réactives les affaires, les volumes d'échanges demeurant toujours très minces.

(-1%).

Hausse de l'or. Le lingot a progressé de 90 F à 23 535 F (après 23 525 F) et le napoléon de 0,30 F à 245,30 F (après 245 F).

A signaler la hausse de l'emprent 7 % 1973, qui, à 217 F, a atteint son plus haut niveau historique. à 245,30 F (après 245 F).

VALEURS du nom. compon

BOURSE DE PARIS -

4 1/4 % 1983 ... 183 20 0 887 | U.M.F. | 348 | 347 | St. | S

LONDRES

La séance du Stock Exchange s'est ouverte dans le calme, les cours fluctuant dans d'étroites limites. Les opérateurs attendent l'abolssement du taux d'escompte par la Banque d'Angleterre. Vif redressement des pétroles. Bonne tenue des fonds d'Etat. Repli des mines d'or. OR (miverture) (dollars) : 145 .. coutre 146 7

CLOTURE TALEURS 282 1/2

NOUVELLES DES SOCIETES

DART INDUSTRIES. - Le bénéfice net par action du deuxième trimestre a augmenté de 27 % à 1.40 dollar sur le trimestre correspondant de 1976. Pour le premier semestre de 1977, le bénéfice het ressort ainsi à 57 millions de dollars contre 54 millions, soit 2,34 dollars par titre contre 2,23 dollars un an Alcua LA BROSSE ET DUPONT. - Le bénéfice net provisoire du premier semestre s'est élevé à 409 322 P contre 662 000 F un an plus tôt.

148,7 millions. INDICES QUOTIDIENS (INSEE. Base 186 : 31 déc. 1976.) 3 août 4 soût Valeurs françaises .. 84.7 85,9 Valeurs étrangères .. 99,2 160 CIE DES AGENTS DE CHANGE (Base 100 : 29 déc. 196L)

Indice général ..... 56

VALEURS Cours Dernier précéd. cours

Compt. premier coors

4 AOUT

**NEW-YORK** 

Légère reprise points. 869 contre 498.

Allment Essentier tente, chacun se livrant aux supputations concernant l'évolution des statistiques monétaires au cours de la semaine précédente. Celle du 4 août n'a pas fait exception, et les opérateurs ont été heureusement surpris d'observer, après la clôture, une assez nette diminution de la masse monétaire. Pourtant, après la forte hausse de la précédente semaine, les craintes concernant un prochain durcissement de la politique du crédit muiville politique du crédit politique du crédit muiville politique du crédit muiville politique du crédit politique de la politique du crédit muiville politique du crédit politique de la politique de la politique de la politique du crédit politique de la politique prochain durcissement de la poli-

VALEURS Eastman Kodak ..... 57 5 8 Exxon ..... 51 3 4 Xerox ...... 50 1-8 | 51 1/8

COURS DU DOLLAR A TOKYO 1 dollar (ea gens) ... | 265 50 | 265 65 Toux du marché monétaire

**VALEURS** 

Placest Inter...

Providence S.A..

Santa-Fé.....

Seichimé.....

Soffe.....

Cambedge.....

Madae. Agr. Ind... (M.) Mimot..... Padang

Roquetort..... 216 .. 289

Camp. Bernard.. 71 71

Ciments Vicat... 229 50 229 60 SAFT ACE. fixes.

C.E.C....

Un coup d'arrêt a été donne au mouvement de baisse, joudi à Wall Street, où, à l'issue d'une séance d'attente, le Dow Jones s'est établi à 888,17, en hausse de 2,17 Les échanges se sont ralentis à 18 millions de titres contre 21,17 millions la veille. Mais, à l'inverse de la séance précèdente, le nombre de hausses l'a très nettement emporté aur celui des baisses, par

tique du crédit, suivie par la Goulet-Tarpin... 185 . 167 .. Est. Gares Frig. 100 ... 109 ... Havas ... 100 de là ! — disparu. Beaucoup, autour du Big Board, s'attendent à une Gr. Moni. Paris... 265 . 274 ... Mag. gén. Paris. 103 30 le3 30 le3 30 de Magnant .... hausse du taux de base bancaire Nicelas..... 178 . 175 (prime rate) avant trois semaines. Piper-Heidsleck. | 220 . | 218 ... Sanpiquet..... 150 160 Sap. Marché Doc. 76 50 79 58 Taittinger..... 229 .. 228 ...

Alcua 51 ... 50 1.2 A.T.T. 63 3 8 63 1/4 50 1.2 Unipol..... 105 . 105 . | Second | Fun an plus tot. | Example | State Chaussen (Us.)... 30 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 44 65 ... 4

Effets privés ..... 8 5/8 %

- COMPTANT VALEURS Cours Dernier précéd. cours

| Ciments Vicat... | 229 50 | 229 60 | Saff Acc. fixes... | 555 | 563 | Marks-Spencer... | 10 40 | 10 50 | Interselection... | 133 56 | 127 49 | Cachary... | 135 | 135 | 136 | 136 | 156 | 156 | 156 | 156 | 157 | 179 | A.E.G. | 186 | 00 line the carting... | 138 17 | 179 64 | 187 | 179 64 | 187 | 179 64 | 187 | 179 64 | 187 | 179 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 | 188 | 170 VALEURS précéd cours Locafinancière... 124 50 123 10 Cie Lyon. Imm... 80 ... 80 50 Savoisianne... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 188 ... 1 161 .. 184 .. 67 50 67 30 201 50 201 60 Emp. N. Eq.5% 65 185 48 4 48 Akesclen, Banque 346 347 5th Gent. 69ng 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201 60 201

Dernier Compt. cours cours

335 ... 492 ... 35 60 41 50

1147 | 1160 | 1578 | 342 | 446 | 58 | 452 | 145 | 10 | 146 | 205 |

Matra....
M.E.C.J....
Mél. Korpa.
Michelin B
— (nhfig.)
Moél-Heu...
Mot. Leroy-S
Moelbrez
Meram

200 Nat. Invest. 252 50 Navigat. Mix 62 Nobel-Bozel 17 ... Nord...... 45 Horv. Gal...

308 308 303 50 252 252 250 10 61 80 61 88 68 70 18 15 18 15 18 10 45 28 45 29 45 ...

\$1 1570 68

350 197

. De Beers (port.).

VALEURS précéd. cours créé. Gen. teles sur créé. Gen. teles sur cours par les sur cours de la cours cours de

MARCHE A TERME Compen-Sation VALEURS Clöture cours cours cours

un Chambre syndicale e décide, à titre expérimental, de prolonger, après la cifture, la cetation des valeurs ayant fait l'objet de transactions entre 14 h. 15 et 14 h. 30, Pour cetté raison, nous ne ponyons plus garantir l'exactitude des derniers cours de l'après-midi. Précéd. Premier Demier Compt. premier cours cours Compt. sation VALEURS cloture cours cours sation VALEURS cioture cours cours

|                      | 1                               | 1               |                               |                     |                               |             |                                                                  | 1               | 1                               | - 1              |                    |              | 1                              | 1               |                 |              |                 |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 <b>3</b> 0<br>823 | 4,5 % 1873.<br>C.H.E. 3 %       | 1995            | 1981                          | 1981                | 1975                          | 51          | E.J. Letenvre<br>Egsu S.A.F                                      | 58]             | 68 20                           | 60 60            | 198 28<br>60 10    | 7 15 .       | Onti-Parisas.                  | 117 80<br>84 18 | 115<br>84 50    | 116<br>84 58 | 116             | 185 Tell Eriesson 182 183 183 186 333 Gen. Motors 327 230 336 325 10 58 Terres Rong 60 60 50 60 50 60 90 12 Caldfields 13 13 (0 13 10 13                                |
|                      |                                 |                 |                               |                     | 325                           | 168         | Eprafrance                                                       | 163 70<br>350   | 165                             | 164 89           | 163 10             |              |                                |                 | 0. 20           | 57.55        |                 | 156 Thomsee-Br. 158 50 159 90 159 50 159 19 . Harmony 19 55 20 10 18 90 19 90                                                                                           |
| 3   5<br>265         | Afrique Occ<br>Air liquide      | 2772            | 278                           | 277 20              | 278                           |             |                                                                  |                 |                                 | 330              |                    | 59           | Parts-France.<br>Pechelbroom.  |                 | 57 30           |              | 57 50           | 215 — (ab.) 209 209 209 209 283 Heechst Akti 294 50 292 88 294 20 294 50 198 U.L.S 202 48 202 10 202 (0 205 32 jap. Chem. 33 38 33 50 33 58 33 18                       |
| 59<br>125            | Als.Part. and.<br>Als. Superm.  | 58 29<br>125 20 |                               | 125 18              | 126 -                         | 346         | Farodo                                                           | 332 50          | 333 50                          | 340 .            | 337 .              | 78           | P.U.S                          | 66<br>78 80     | 65 50<br>80 70  |              | 64 20 B         | 162 - U.C.B                                                                                                                                                             |
| 53                   | Alsthow-Att<br>Applica. gaz.    | 51 50<br>143 70 | 52 20                         | 62 29<br>145        | 51 20<br>143 39               |             | Fir. Parts PB<br>— abt. com.                                     |                 |                                 | 198              | 145 (0             | 119 .<br>41  | PERSOTUPS                      | 120 40<br>48 20 | 121 10<br>40 68 |              | 122<br>40 05    | 66 - [U.1_A 66 78 66 70 66 70 67 90 169 [L1.1 169 60 169 60 160 40 159 80]                                                                                              |
| 288 -                | Aquitaine                       | 289 80          | 292                           | 293                 | 231 -                         |             | Fig. Un. Eng<br>Figeztel.,                                       | 47 90<br>113 50 | 47 58                           | 48               | 48                 | 157<br>225   |                                | 162             | 151 58<br>221   | 151 58       | 154             | 107 (chl.) 109 50 109 50 109 50 188 58 240 . Mignesota Mil 244 245 244 80 243 . 1                                                                                       |
| 91                   | - certif<br>Arjam Prica,        | 50 ED<br>86 95  | 88 30                         | 88 30               | 88 30                         | 60          | Fraissipet                                                       | 53              | 64                              | 64               | <b>54</b> .        | 88           | Permer                         | 85              | 86 90           | 86 60        | 221<br>86       | 320 - V. Crequet-P   326   335   335   341   7658   Mestio   7658   7650   7650   7870                                                                                  |
| 250 -<br>189         | Ass. Gr. Paris<br>Aux. Entrepr. | 254<br>175 10   |                               | 180                 | 250<br>177                    | 28          | Fr. Pétreles<br>— (Certifie.)                                    | 97 80<br>23 20  | 98 20<br>23                     | 99 58<br>23 20   |                    | 230          | Pétroles B.P.<br>Péngent-Citr. | 61 90<br>230 20 | 63 10<br>231 90 | 53 10<br>232 | 62 50<br>239 IB | 310 - Viniprix 319 320 319 10 317 215 . Marst Hydre. 215 10 215 50 215 40 213                                                                                           |
|                      |                                 |                 |                               |                     |                               |             |                                                                  | - 1             |                                 |                  |                    | 305<br>59    | - (ch).)<br>Pierre-Amby.       | 310             | 313<br>58 80    | 31<br>58 80  | 307 .<br>58 38  | 195 - Amas 187 188 188 189 578 - Petretina 66! 561 581 561 305 305 308 308 305 285 Philip Morris 283 60; 289 289 20 289                                                 |
| 74                   | Babofives.                      | 75 29           |                               | 78 20<br>143 50     |                               |             | Galernes car.<br>Gle d'Entr.                                     | 45 20<br>127    | 45 28                           | 45 20            | 44 18<br>129 40    | 153          | P.L.M<br>Pectain               | 44              | 43 95<br> 41 .  | 44           | 43  5<br> 38 50 | 15 Aug. Am. C 15 70 15 75 15 75 15 55 57 . Philips 67 40 58 . 58 30 58                                                                                                  |
|                      | Ball-Equip<br>Ball-Lavest       | 138 10          | 182 88                        | 128 80              | 128 88                        | 108         | Cle Fonderie                                                     | 110 60          | 114 50                          | 114 50           | 114 50             | 113          |                                |                 | 112 50          |              | 112 90          | 88 Amgels 90 90 C 92 95 91 68 96 20 53 . Prés Brand 52 50 53 53 52 10 260 Quitais 289 295 290 296                                                                       |
| 85<br>44             | B.C.T                           |                 | 43                            | 88<br>43 <u>1</u> 0 | 43 10                         | 186         | Gégérale Occ<br>Gr. Tr. Mars.                                    | 163             | 166 TO                          | 171 50<br>168 10 | 166 19             |              | ]                              |                 |                 | }            |                 | 395 - B. Uttomane. 388 58 309 58 318 309 98 170 Randfoeteln. 178 90 C177 20 178 177 20 848 - BASF (Akt.). 387 387 387 387 381                                           |
| 54                   | Beghin-Say<br>Bio               | 54<br>680       | 53 50<br>679                  | 679                 | 672 .                         | 571         | Chyenne-Gas                                                      | 163 50          | 194 90                          | 163 50           | 164 50             | 88           | P.M. Labina                    | 63 20<br>88     | 88              | 65 · · ·     | 63 79<br>86 25  | 290 Bayer 295 (B) 297 296 80 291 50 Bottelstant 52 80 C 55 40 54 50 54 30 285 Royal Dutch 279 283 283 50 281 86                                                         |
| 350                  | Bouyghes                        | 332             | 326 50                        | 342 50              | 336 50<br>465 28              | 118         | Hackette.                                                        | 76 1D           | 118<br>78                       | 76               |                    | 27<br>198    | Presses-Cité                   | 27 20<br>228 80 | 28 90<br>223 50 |              | 28 90<br>227    | 10 50 Charter 10 65 C 10 75 10 80 10 75 16 50 RioTinto Zinc 17 80 17 85 17 79                                                                                           |
| 900                  | 8.S.MC.D                        |                 |                               |                     |                               |             | inst. Mérieux<br>I. Berei int                                    | 281 .           |                                 |                  | 280                | 365<br>83    |                                | 302 .           | 385<br>100 29   | _            | 363 .           | 105 .   Cie Pet tmp.   99 40   100   100   98   338   Schlumberg   318 60   323 50   324 20   323 50                                                                    |
| 1 1 3 0<br>2 4 5     | Carretour                       | 243             | 243 50                        | 743 58              |                               | 72          | Jestpost lad.                                                    | 70 20           | 70 20                           | 71               | 71 60              | 119          | Primagaz<br>Printemps          | 120 (8)         | 120 18          | 120 10       | 120 10          | 380 . C.F. FrCas 350 10 380 . 380 10 380 . 43 Spell Tr. (S.) 48 35 48 70 48 70 46 20 16 50 00 Secre (S.) 18 95 16 80 16 85 16 80 580 Stemens A.S. 571 . 575 576 . 575 . |
| 50<br>53 -           | Casino                          | 899<br>51 68    | 899<br>52 .                   | 904 ·               | 906<br>52 95                  | 34          | Kaji Ste Th.<br>Kléher-Col.                                      | 52 \$0<br>32 38 | 62 40<br>33                     | 62 48<br>33      | 61 25<br>32 48     |              |                                | 30 30           | 30 50           |              | 30 25           | 596 Devis. Bank 597 599 599 500 43 Sony 41 45 42 10 41 90 42 30 245 Dome Mines. 249 80 247 247 10 248 10 11 50 languagenyiks. 11 50 t 150 11 50                         |
| 157                  | Câtelem<br>Charg. Râm.          | 156 50<br>148   | 157 .<br>147 18               | 156<br>  147   18   | 156 ·                         |             |                                                                  |                 |                                 |                  |                    | 319<br>448 . | Radar S.A                      | 439             | 323<br>436      | 436          | 317<br>431      | 598 - Do Pont Hem 568 - 568 569 563 . 250 . Uniterer 244 . 245 . 246 243 30 288 East Kedak . 281 . 281 58 281 50 281 15 . Union Corp 15 10 15 20 15 10 15               |
|                      | Chiers                          | 15 90<br>92     | 16 50                         | 16 48<br>94 50      | 16 50                         | 148<br>155  | Latarge                                                          | 148 20<br>158   | 146<br>159 IB                   | 146<br>160 50    | 145 20 1<br>158 (0 | 398<br>65    | Radigtech<br>Raffin. (Fs8).    | 372 ···         | 378<br>65 50    | 384<br>65 50 | 378<br>65       | 12 50 East Band [3 18] 13 15 19 10 13 . 118 U. Min. 1/10 119 50 [18 70 119 [19 90]                                                                                      |
|                      | Chim. Revt<br>Cim. Franç        | 85 50           | 85 50                         | 85 58               | 85 50                         |             | _ (abilg.) .                                                     | 267 80          | 258                             | 268 .            | 263 18<br>254 .    | 540          | Raft. St-L<br>Redoute          | 63 18           | 63 20           | 63 10        | 63 10           | 265 . Exxep Corp. 252 . 254 . 254 . 254 . 40 West Deep. 40 85 C 40 85 41 . 40 85                                                                                        |
|                      | — (Cb).)<br>C.1.T. Alcatel      | /21 20<br>851   | 120 40<br>859                 |                     | 258                           | 1640        | Legrand                                                          | 1565            | 550                             | 590 1            | 589                | 59           | Rhöne-Post                     | 60 .1           | 60              | OR CEL       | 60              | 270 . Ford Mater 268 90 269 20 288 90 288 90 76 . West Hold 79 58 80 80 80 30 59 Free State 61 50 63 20 62 50 62 250                                                    |
| 180                  | Club Mediter                    | 385<br>150 58   | 859<br>390 50<br>149<br>38 40 | 394<br>150 .        | 39g<br>147                    | 170<br>185  | Locatrauce.                                                      | 179             | 178 50<br>103 90                | 104              | 104 .              | 146<br>225 . | Roussel-Ucta<br>Ruche Picard   | 230             | 230             | 230          | 230             | 59 Free State 61 50 63 20 62 50 62 250   Xerex Curp 243 246 245 80 246 69 265   See Electric 250 264 263 50 263   0 98 Zambia Cop.   0 99   1   1   0 99                |
| 95<br>95             | Codetal                         | 95 90           | 38 40                         | 95 48               | 95 26<br>97<br>226            | 255<br>715  | L'Oréai                                                          | 254 80<br>713   | 715 88                          | 254 BB<br>713    | 254 88<br>705 .    | <b>33</b> 5  | Dus Impérial                   | 330 .           | 334             | 334          | 820             | VALEURS DONNAKS LIEU A DES OPERATIONS FERMES SEULEMENT                                                                                                                  |
| 235 ·                | Coffmeg<br>Cofradel             | 229             | 228                           | 228                 | 228                           | 2980<br>335 | Locairance.<br>Lociulus<br>L'Orbai<br>— obl. coov<br>Lyonn. Eam. | 2945 2          | 948 . :<br>321                  | 2948             | 2930 .<br>315 10   | 22<br> 3     | Sation                         | 22<br>140 10    | 22 50<br>140 .  |              | 22 45<br>139 50 | o : etter) ; c : coupen ceraces ; c : demande ; . giett qeraces - forales cours - bremiet chair - 4,825                                                                 |
| 245                  | Cie Sancare                     | 246             | 245 50                        | 251                 | 250                           | 1           |                                                                  |                 | _                               | [                |                    | 380<br>107   | Salet-Sobein                   | 349             | 353             | 352          | 349             | COTE DEC CHANGES   mm lastacet and a                                                                                                                                    |
| 240                  | C.G.E                           | 348             | 234 Z9<br>348                 | 234 58<br>348 .     | 250<br>234 20<br>345<br>84 18 | 925<br>39   | Maco. Suit<br>Mais. Phinix                                       |                 | 27 30<br>950 .                  |                  | 27 38<br>950 .     | 375          | 3.A.I                          | 390             | 394             | 394 80       | 390             | COTE DES CHANGES DE COURS MARCHE LIBRE DE L'OR                                                                                                                          |
| 25<br>48<br>88       | - (Cbl.).<br>C. Entrepr         | 85 70<br>47     | 85<br>47 48                   | 85 .<br>47 40       | 84 18<br>47                   | 39<br>51    | Mar. Werdel<br>Mar. Ch. Rés                                      | 41 80<br>50 60  | 49 IB                           | 40 LD<br>50 60   | 39 58<br>49 60     | 64<br>92     | Sauner-Dur.                    | 80 18<br>74 10  | 62 48<br>74 18  | 74 10        | 74              | course course course course course course course                                                                                                                        |
| 75<br>36             | CalFoucher<br>Cr Com. Fr        | 37<br>187 18    | 87 18                         | 87 18<br>182 18     | 47<br>87                      | 255<br>950  | Martail                                                          | 255 2D<br>935   | 49 10<br>50 60<br>255 50<br>921 | 255 50<br>932    |                    | 132<br>72    | Schneider                      |                 | 124 50<br>72 50 | 125 50       | 122 80<br>71 10 | MARCHE OFFICIEL COURS OF ET 2 DEVISES COURS COURS (2006)                                                                                                                |

Schweg.... 72 30 72 50 72 50 71 10 5chweg.... 244 250 ... 253 253 ... 259 ... 250 ... 253 253 ... 259 ... 250 ... 253 253 ... 259 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ... 250 ...

| laict-Lt2... | 225 | 230 . 2 | 7.8.1..... | 388 . 404 . 4 | Tél Electr... | 487 . 508 . . 6 | — (sbl.)... | 113 39 | 113 40 |

Allemagne (100 DM)

Belgique (100 F.)

Pays-Bas (100 fl.)

Danemark (100 krd)

Soédé (100 krs)

Morvègé (100 k.)

Grande-Bretagne (E 1)

Italia (1 000 tires)

Suisse (100 fr.)

Antricha (100 sch.)

Espagne (100 pps.)

Pertugal (160 ese.)

Cauada (5 can. 1)

#### UN JOUR DANS LE MONDE

- 2. PROCHE-DRIENT - TRIBUNE INTERNATIO-NALE : Interdits de séjour en Judée-Samarie ? par Albert
- 2. AFRIQUE 2. BIPLOMATTE 3. OCÉAN INDIEN
- Les Comores, Etat lycéen (II) par Jean-Claude Pomonti
- 3. EUROPE . Droits de l'homme 4. POLITIQUE
- EQUIPEMENT 6-7. LA CONTROVERSE SUR L POLITIQUE NUCLÉAIRE 8. LE MONDE DE L'ETE
- LE MONDE DU TOURISME ET DES LOISIRS
- Pages 9 à 11 - VACANCES EN FRANCE : Un autre accueil en pays d'oc. - Affinence sur Paris-Miami. PLAISIRS DE LA TABLE : De Genève à Vevey.
- Jeux; Modes du temps; Hippisme ; Philathélle.
- 12. SOCIETE 12. JUSTICE 13 à 15. ARTS ET SPECTACLES
- 16. LÉGION D'HONNEUR 18. LA VIE ECONOMIQUE
- LIBRES OPINIONS : Marketing et technocrate je-saistout, par Claude Krief.

LIRE ÉGALEMENT RADIO-TELEVISION (13) Annonces classées (16); Aujourd'hul (17); Carnet (16); Journal officiel : (17); Loto (17); Météorologie (17); Mots croisés (17); Bourse (19).

## Le conflit entre l'Éthiopie et la Somalie

- Addis-Abeba reconnaît ne plus contrôler « une partie importante » de l'Ogaden
- Les deux ministres des affaires étrangères se rencontrent à Libreville

que l'Ethiopie reconnaît subir de sérieux revers dans secret pour personne que cet acte l'Ogaden, les ministres éthio- d'invasion se répétera dans les pien et somalien des affaires autres territoires revendiqués par étrangères, MM. Feleke Gedle la Somalie, à savoir la Républi-Barre, dolvent participer, vendredi 5 août, à Libreville, aux diation » de l'O.U.A. chargée de régler le conflit qui oppose leurs deux pays.

Addis-Abeba a reconnu implicitament, jeudl, que les forces du F.L.S.O. (Front de libération de la Somalie occidentale) remportaient d'importants succès militaires dans l'Ogaden. La radio éthiopienne a en effet accusé les « troupes régulières » de Mogadisclo, soutenues par l'aviation, les blindés et l'artillerie lourde, d' « avoir pénétré profondément en territoire éthiopien » et « ocen territoire éthiopien » et « occupé une partie importante de l'Ogaden et de l'Ethiopie orientale ». « Aucun mensonge, ajoute la radio, ne peut masquer cette agression prolongée. »

C'est la première fois que l'Ethiopie admet de manière aussi nette que ses forces sont mises en échec dans l'Ogaden. Jusqu'à présent. Addis-Abeba avait seulement fait état des « victoires » de son armée. Cette fois, on ne cache plus dans la capitale éthioplenne que l'initiative revient à l'ennemi, notamment dans les provinces de Bale et de Sidamo, jamais mentionnées auparavant. L'ambassadeur d'Ethiopie à Paris, M. Hallou Wolde Glorghis, a condamné jeudi l'a agression somalienne », dénonce le « processus astucieux déclenché par les

autorités de Mogadiscio», et fustigé e toute tentative de balkani-

de dévaluer leur monnaie vis-à-vis

culé avec insistance depuls plusieurs

semaines? Certains cambistes le

Nul doute que ne soit également

abordée la tenue du dollar. La baisse

de la devise américaine est stoppée

depuis quelque temps, male les spé-

cialistes estiment qu'une rechule

n'est pas exclue. Dans les milieux

M. Hans Apel, ministre des finances

de la République fédérale, l'intention

de proposer aux Etais-Unis de leur

accorder une ligne de crédit - swap -

financiers britanniques on prête

plomate éthiopien. « ce n'est un secret pour personne que cet acte d'invasion se répétera dans les Abdurhaman Jama que de Dfibouti et le nord du Kenya ». Il y voit un nouvel épisode de la « politique d'extension territoriale menée par Mogadiscio depuis 1963 en vue de la constitution d'une Grande Somalie ».

> Les autorités somaliennes rejettent ces accusations. Dans un télégramme adressé au secrétaire général de l'O.U.A., M. Jama Barre assure que e la Somalie n'a attaqué et n'attaquera jamais, ni l'Ethiopie ni aucun autre pays ». Seion lui, « l'Ethiopie cherche à masquer les revers que lui inflige le F.S.L.O. ». Selon un bilan publié à Mogadiscio, e quatre mille cinq cents soldats ethiopiens auraient été tués ou capturés au cours de la bataille de Degahabur tombés aux mains du Front.

> Mogadiscio et Khartoum annoncent, d'autre part, qu'une mutinerie aurait éclaté au sein de l'aviation éthiopienne. Rapportant les propos de deux officiers pilotes éthiopiens capturés par le F.L.S.O., les agences de presse somalienne et soudanaise indiquent que « l'aviation éthiopienne s'est récemment mutinée contre le régime de Mequisti, qui mène une politique d'extermination contre les peuples de Somalie oc-cidentale et d'Erytrée ».

Bonn a, en raison de l'aggravation de la situation dans la région, décidé, jeudi. de « suspendre provisoirement > son aide en materiel militaire destine à la police éthiopienne. — (AFP., Reuter. sation de l'Afrique ». Pour le di- A.P., U.P.I.)

#### LE PRÉSIDENT CARTER PLACE LES SERVICES DE RENSEI-

#### GNEMENTS SOUS L'AUTORITÉ UNIQUE DE L'AMIRAL TURNER.

Washington (A.F.P.). — Le pré-sident Jimmy Carter a placé jeudi 4 août les divers services sous l'autorité unique de l'amiral Stansfield Turner, directeur de la CIA, l'Agence centrale de

rensignements. L'amirai Turner, camarade promotion de M. Carter à l'Ecole navale d'Annapolis, aura désormais la haute main sur les finanjusqu'à présent dépendaient plusieurs ministères, dont ceux de la défense et du Trésor.

[On observera que la décision de M. Carter, annoncée la veille du jour où le Congrès se met vacances - ce qui n'exclut pas que certains de ses membres aient été consultés. - a été prise par « décret présidentiel » (« executive order »). Elle ne dispense nullement la Congrès son plan de réorganisation sous forme de projet de loi an début de la prochaine session, qui s'ouvrira le 6 septembre. Des modifications peavent donc y être encore apportées, chacune des a agences » visées par la primauté accordée à la C.LA. ayant son « lobby » auprès des législateurs. Ajoutons que le F.B.L., qui dépend du ministère de la justice, et dont la compétence se limite en principe à la survelllance du territoire et à la répression des délits fédéraux, n'est pas touché par la réforme prévue par M. Carter.]

## La visite de M. Barre à Quimper

#### Le premier ministre veut contrôler personnellement le dispositif de lutte contre le chômage

M. Raymond Barre a effectué ce vendredi 5 août à Quimper (Finistère) le premier des voyages qu'il se propose de multiplier en province, au cours de ce mois d'août, asin de contrôler personnellement la mise en place du dispositif arrêté par le gouver-nement contre le chômage, celui des jeunes en particulier.

Le premier ministre a présidé, taire d'Etat auprès du ministre de dans la matinée, à la présecture. l'intérieur, chargé des collectivités une réunion du comité départemental pour la promotion de l'emploi qui regroupe les hauts présentants des organismes professionnels. Il devait également s'entretenir avec les délégués des syndicats F.O., C.F.T.C. et C.G.C., les unions départementales C.G.T. et C.F.D.T. ayant refusé de s'associer à cette e pseudo-réunion de travail sur l'emploi ».

M. Raymond Barre devait ensuite déjeuner, en privé, avec les parlementaires du Finistère. Le seul éln de l'opposition, M. Louis Le Pensec, député socialiste, 3 fait savoir qu'il serait absent, afin de ne pas déranger « l'intimité de la famille majoritaire ». mais il a demandé audience au chef du gouvernement pour lui exposer les problèmes économiques et sociaux de son département, où le nombre des demandeurs d'emploi est passé de 10 444 en juin 1976 à 13 558 un an plus tard.

Avant de regagner Paris, M. Raymond Barre devait être reçu, à l'hôtel de ville, par le maire de Quimper, M. Marc Bécam, secré-

Breguet

CONSTRUIT DES MAISONS

A LA QUEUE EN BRIE

ET A PONTAULT-COMBAULT

"Acajou", 134 m², 5 pièces, à la Queue-en-Brie. Autres modèles de 93 à 278 m².

Les maisons individuelles du Domaine de l'Ormoie dominent un

beau paysage de la Brie, à deux pas des magasins, des supermarchés et

des équipements sportifs. Elles ont de 134 à 278 m<sup>2</sup>, 5 à 8 pièces, des

garages let 2 voitures, de grands jardins. Accès depuis Paris par l'Auto-

Les maisons du Domaine du Bois La Croix profitent d'un parc privé

de 18 ha et de tennis. Elles ont de 93 à 155 m²,4 à 7 pièces, des garages

1 voiture, de grands jardins. Accès par l'Autoroute A.4 (sortie Val

**Domaine** 

de L'Ormoie

cartes d'accès depuis Paris

**Domaine** 

du Bois la Croix

Bd Përiphërique

Porte de

Direction Nancy

A 15 KM et à 18 KM de Paris

route A.4 (sortie Noisy-le-Grand) ou la N.4.

Possibilité prêt P.I.C. sur modèle "Oranger"

Maubuée) ou la N. 4.

Domaine de l'Ormoie

par l'autoroute de l'est et la N. 4.

Les partis de l'opposition avalent invité la population à participer fin d'après - midi, pour protester contre la politique du gouvernement. Le parti communiste a notamment qualiflé cette visite de a coup d'entoi de la campagne electorale de la droite » dans le Finistère.

De son côté, l'Union démocratique bretonne a dénoncé l'e illasion » que le voyage de M. Raymond Barre à Quimper pouvait faire paître « chez les jeunes Bretons qui veulent travailler ches eux ». « Les solutions spécitiques du problème breton ne seront pas plus trouvées par la visite du premier ministre que par l'installation d'une centrale nucléaire que le ministre de l'équipement, M. Fourcade, veut imposer aux Bretons », a ajouté le parti autonomiste.

Avant la fin du mois. M. Raymonde Barre doit se rendre successivement à Montpellier (Hérault), Colmar (Haut - Rhin), Charleville-Mézières (Ardennes) et Toulouse (Haute-Garonne).

华 网络藤庄 计多联电话 and the same of th

The state of the state of

A PART OF THE STREET

Les malaises

## L'AIDE DU F.M.I. AUX PAYS EN DÉFICIT

#### Les ministres des finances de quatorze pays se réunissent à Paris

#### Attentisme sur les marchés des changes

Sept ministres des finances des réajustement de parités. La Suède, pays membres de l'OPEP (1) vont la Norvège et le Danemark décitiné à consentir des prêts aux pays fortement déficitaire. Tout laisse sucposer qu'en marge de cette conférence les problèmes posés par la récente baisse du dollar seront exa-

Au cours d'une récente réunion des suppléants du groupe des Dix qui préparait la conférence de Paris, les pave industrialisés auraient accepté le orincipa de toumir au F.M.I., au moins 5.5 milliards de dollars pour les - facilités Witteveen - à la condition que l'apport des pays exportateurs de pétrole soit au moins équivalent La participation des Etats-Unis devrait représenter 2 miltlards de dollars environ, celle de l'Allemagne fédérale, du Japon et de la Suisse, 1 milliard chacun, tandis que le Canada, la Belgique et les Pays-Bas devraient fournir ensemble au moins 500 millions de dollars. La France, on le sait, ne participe pas à ce fonds.

Les ministres des linances de pays membres de l'OPEP, après avoir confirmé le vereement de 1.6 milliard de dollars au Fonds apécial d'aide aux pays en voie de développement, ont examine le dossier des « facilités Witteveen » à Vienne, le 4 août, De source diplomatique, on laisse entendre que si cinq pays --Arable Saoudite, Emirats arabes unis. Iran, Koweit, Venezuela - se cont déclarés favorables à une participation financière au fonds, il n'entendaient pas, cependant, fournir une contribution équivalente à celle des pays Industrialisés. Reste à savoir si cette position - officieuse - ne procédé pas d'une tactique de négo-

nistres des finances rettront à pront la conterence de Pans pour examiner la récente baisse du dollar et ses conséquences, notamment sur le - serpent - monétaire suropéen. La danokse, suédoise et norvégienne, rend pratiquement indispensable un

(1) Arabie Sacudite, Iran, Vene-zuela, Kowelt, Emirata arabes unis, Qatar, Nigéria.

D

#### LES MODALITÉS DES ÉLECTIONS AUX COMITÉS DE PARENTS DANS L'ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE SONT PUBLIÉES

Le Bulletin officiel du minis-tère de l'éducation daté du 28 juillet publie une circulaire qui fixe les modalités des élections aux comités de parents dans les écoles maternelles et primaires. Ces élections, qui seront organisées pour la première fois lors de la prochaine rentrée scolaire, permettront de désigner un comité de parents dans chaque école. Le comité comprendra de deux à cinq délégués suivant le nombre de

L'élection aura lieu à partir de la sixième semaine après la rentrée, et au plus tard le 11 novembre, sous la responsabilité du chef d'établissement. Celui-ci doit établir une liste électorale deux semaines après la rentrée. Les déclarations de candidature, qui comporteront éventuellement l'appartenance à une organisation de parents d'élèves, séront transmises à l'inspection d'académie.

Les élections, organisées en une supplémentaire pour faciliter la défense du dollar. seule journée dans les locaux scolaires, auront lieu au scrutin de Dans l'attente de la conférence iste à la représentation proporde Paris. les marchés des changes tionnelle au plus fort reste (un étalent calmes, ce vendredi matin, les suffrage par famille). Les votes opérateurs se refusant à prendre seront dépouilles et les résultats affichés le jour même.

#### Les crédits destinés aux H. L. M. locatives seront affectés à l'accession à la propriété

A la fin du mois d'août, le ministre de l'équipement va convertir un certain nombre de crédits destinés aux H.L.M. locatives en quinze mille logements en accession à la propriété (H.L.M. et prêts spéciaux immédiats). Cette décision, annoncée par M. Fourcade dans un communiqué, fait suite à la baisse de l'activité de la construction observée au premier semestre, «imputable pour l'essentiel à la réduction des mises en chantier d'A.L.M. locatives s.

Au cours des six premiers mois de l'année, 243 600 logements ont été commencés contre 253 900 au cours du premier semestre de 1976 (— 4,5 %). Sur ce total, on compte cette année 42 300 H.L.M locatives contre 50 400 au cours du premier semestre de 1976 (- 16,7 %).

La baisse de la construction des appartements en H.L.M. locatives est-elle due essentiellement à la désaffection des Français pour ce type de logements, attirés qu'ils sont par l'accession à la propriété et la maison individuelle? Le penser serait oublier qu'actuellement les loyers de ces logements sociaux, à la fois en raison de leur qualité, des coûts croissants blesse de l'allocation logement. restent inaccessibles aux mailogés, qui en ont le plus besoin. En attendant que la réforme du financement-du logement neuf se généralise en 1978, les organismes d'H.L.M. ne cessent de demander des mesures transitoires qui leur permettent de continuer à construire des logements réellement sociaux. Il faut ajouter, comme certains responsables d'organismes l'ont dit à M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat au logement, que la mise en chantier de

petites opérations, beaucoup plus

daté 5 août 1977 a été tiré à 497 985 exemplaires.



compliquée que celle de grands ensembles, a ralenti considérablement les réalisations. — J. D. Le numéro du . Monde:



VISITE DES MAISONS MODÈLES, TOUS LES JOURS DE 10 H A 19 H. DOMAINE DE L'ORMOIE 94510 LA QUEUE-EN-BRIE (TEL. 933.71.30) DOMAINE DU BOIS LA CROIX 77340 PONTAULT-COMBAULT (TEL. 028.64.63)

